

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

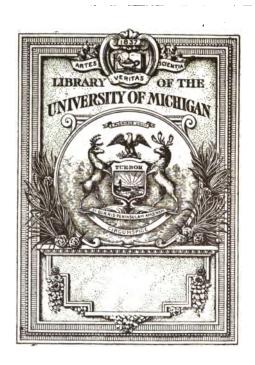



8: ('6

# Manuel de Phonétique

et de

Morphologie Historique du Français

### DU MÊME AUTEUR

### LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie

Dictionnaire étymologique de la langue française.

Rutebeuf (dans la Collection des Grands Écrivains français).

### LIBRAIRIE CHAMPION

Revue de philologie française. Paraît depuis 1887. Tables à la fin des tomes X et XX.

### LIBRAIRIE LE SOUDIER

Grammaire raisonnée de la langue française, préface de Gaston Paris.

Notions d'histoire de l'orthographe.

Cours de grammaire française, en collaboration avec M. Gougère, directeur d'École normale.

Grammaire classique du français.

#### LIBRAIRIE GARNIER

Grammaire élémentaire de la vieille langue française, et Grammaire historique.



# Manuel de Phonétique

et de



Morphologie Historique du Français



LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

Digitized by Google



MANUEL DE PHONÉTIQUE & MORPHOLOGIE

HACHETTE & C"

### **PREFACE**

Il nous a semblé qu'il y avait utilité à exposer successivement dans un même manuel les lois phonétiques de la transformation des mots latins en mots français et les conséquences morphologiques de ces lois, avec les simplifications analogiques qui sont intervenues dans la constitution de nos flexions.

Pour éviter qu'avec ce complément notre traité de phonétique ne dépassat les dimensions normales d'un manuel, nous avons réduit au minimum le nombre des exemples 1, toutes les fois du moins que la loi est solidement établie; au contraire, lorsqu'il y a doute, nous donnons à nos lecteurs tous les éléments des problèmes à résoudre. Les études phonétiques que nous avons publiées dans différents fascicules de la Revue de philologie française nous ont permis de préciser quelques-uns de ces problèmes.

Nous avons consacré un chapitre spécial à une question trop négligée, celle des consonnes finales dans la langue moderne; elle est d'autant plus digne d'intérêt que ces consonnes ont été maintenues ou rétablies sans

1. Pour les mots qui ne figurent pas dans notre lexique, et dont on trouvera l'étymologie, si on l'ignore, dans les dictionnaires autorisés, il sera facile de se reporter aux différents paragraphes de notre livre où sont expliquées les transformations de chacune des voyelles et consonnes qui les composent.

TOWN THE W

discernement dans l'orthographe, ce qui dissimule aux yeux leurs sorts divers. On trouvera aussi quelque nouveauté dans notre classement des faits phonétiques, où nous nous sommes efforcé, par le groupement des faits similaires, d'apporter plus de clarté et de simplicité dans l'exposé de phénomènes souvent fort complexes.

La phonétique expérimentale, dont les progrès ont été si remarquables, permet de mieux comprendre quelques-uns de ces phénomènes, et nous n'avons pas négligé les éclaircissements qu'on en peut tirer, mais sans oublier que cette science et la phonétique historique ont en principe des domaines distincts, la première étudiant les conditions physiologiques de la production et de l'évolution des sons dans une langue quelconque, la seconde se bornant à constater cette évolution dans une langue déterminée 1.

### L. CLÉDAT.

On verra, § 173, que le cas régime singulier de nos noms et adjectifs correspond à la fois à l'accusatif, où l'm ne se prononçait pas, et à l'ablatif latins; nous donnerons aux mots latins du singulier la forme de l'ablatif, qui a sur celle de l'accusatif dépouillé de l'm finale l'avantage d'être une forme du latin classique.

Les mots du latin populaire seront distingués par un astérisque des mots du latin classique.

Quand il y aura lieu de différencier dans un mot la voyelle tonique et les voyelles semi-toniques, nous emploierons l'égyptienne pour la première et l'italique pour les autres.

1. Je suis redevable de plus d'une remarque intéressante aux excellents livres du grand philologue Danois Kr. Nyrop, l'ami de la France. Je dois aussi exprimer ma reconnaissance à M. Paul Porteau, qui a bien voulu m'aider pour la revision du texte de ce petit livre et pour la correction des épreuves.



# MANUEL DE PHONÉTIQUE

ET DE

### MORPHOLOGIE HISTORIQUES DU FRANÇAIS

# PHONÉTIQUE

## L'ACCENT, LES VOYELLES ATONES

1. La phonétique historique est l'étude des transformations des sons du langage. Nous commencerons par l'étude des voyelles. Toute la phonétique historique des voyelles, en français comme dans les autres langues romanes, est dominée par le phénomène de l'accent.

L'accent consiste à donner à une syllabe de chaque mot (ou de chaque groupe de mots) plus d'importance qu'aux autres. En grec ancien et en latin, l'accent se marquait très probablement par une intensité plus grande de la voyelle, mais surtout par une différence de hauteur; c'est le caractère musical du phénomène qui avait le plus frappé les anciens et qui lui a fait donner le nom d'accentus (préfixe ad- et cantus, chant). L'intensité a prévalu dans les langues romanes et en grec moderne.

2. L'accent portait sur la pénultième longue, ou sur l'antépénultième quand la pénultième était brève (naturellement sur l'unique ou sur la première syllabe,

longue ou brève, dans les mots d'une ou de deux syllabes). On appelle paroxytons les mots accentués sur la pénultième, et proparoxytons ceux où l'accent frappait l'antépénultième. Beaucoup de proparoxytons étaient devenus des paroxytons en latin populaire, ainsi: vĭrĭde, prononcé vĭrde.

La voyelle accentuée est dite tonique. La voyelle tonique du latin est restée tonique dans les mots français d'origine populaire ou mots héréditaires, c'est-à-dire demeurés dans la langue sans interruption. L'accent a été souvent déplacé dans les mots empruntés au latin mal prononcé, à des époques diverses. Le mot latin « fragile » nous est resté sous la forme « frêle », le même mot a été emprunté sous la forme du doublet français « fragile ».

Remarque. — En latin populaire, dans la désinence - erunt des parfaits, l'e est bref (comme parfois chez les poètes, ce qui paraît être un archaïsme), et l'accent est reporté sur le radical, à la même place qu'aux personnes 1 et 3 du singulier, cf. §§ 232, 234. D'autre part, dans les mots comme palpěbra, le groupe br, terminé par une liquide, n'allongeait pas la syllabe, et ces mots, en latin classique, sont proparoxytons, mais en latin populaire l'accent pouvait porter, dans ce cas, sur la pénultième quoique brève; pour certains de ces mots il y a eu double prononciation, notamment pour palpebra, représenté en vieux français par « paupre » et « paupière ». — Enfin lorsque l'accent portait, dans un proparoxyton, sur un e ou un i suivi d'une autre voyelle, comme e ou i en hiatus se transforme en ye dans le latin populaire, l'accent glissait sur la voyelle de la pénultième bien qu'elle fût brève : \*aviŏlo, ayŏlo, aïeul.

3. Lorsque l'accent ne portait pas sur la première

syllabe du mot, cette première syllabe recevait un accent secondaire.

Il y avait aussi un accent secondaire sur les préfixes, sur les mots proclitiques, ainsi que sur la dernière syllabe des proparoxytons, qui est toujours conservée en français sous forme d'e labial.

Les voyelles portant un accent secondaire sont dites semi-toniques, celles qui n'ont aucun accent sont atones.

La voyelle de la première syllabe a disparu exceptionnellement dans les cas suivants:

a. Elle a été en quelque sorte écrasée dans un petit nombre de mots entre une explosive (§ 63) initiale et un r, et c'est la syllabe suivante (quand elle n'était pas tonique) qui a reçu l'accent secondaire: quiritare, critare, crier; \*corotulare, crotulare, crouler; directo, drecto, droit; directiare, drectiare, dresser. Le vieux français verai (veraco) est devenu semblablement vrai, cf. § 58, III, a.

b. L'o en hiatus du préfixe co s'est transformé en semivoyelle dans coagulare, devenu quagulare, d'où cailler, cf.

§ 42, e.

c. Nous verrons (§ 93) que le g intervocalique tombe devant e, i, mais il est tombé plus tôt qu'ailleurs dans viginti, triginta, contractés en vinti, trinta, français vint (comme écrivait encore Vaugelas)<sup>1</sup>, trente. Cf. la contraction de quadraginta, § 7, a.

Nous étudierons plus loin (§ 42) le cas des voyelles de première syllabe conservées en vieux français et disparues

au cours du moyen âge.

# 4. En latin populaire, il y a très souvent, outre l'ac-

1. Le g de notre mauvaise orthographe n'occupe pas la même place que dans le mot latin; il n'a pas plus de raison d'être dans vingt que dans trente, quarante, etc.

cent secondaire sur le préfixe, un accent secondaire aussi (ou l'accent tonique s'il y a lieu, même quand la voyelle est brève) sur la syllabe qui suit : subvenire, subvěnit. Le mot se trouve ainsi décomposé en ses éléments, c'est la raison psychologique du phénomène. Toutefois, dans certains composés, on avait conservé l'accentuation classique, collocare, collocat, où la voyelle du radical est dépourvue de tout accent, cf. § 6.

5. Dans les proclitiques de deux syllabes, l'accent secondaire avait une tendance à glisser de la première syllabe sur la seconde, la première devenant alors atone, cf. § suivant.

### Loi de la chute des voyelles atones.

6. En principe, dans la transformation du latin en français, les voyelles atones sont tombées, la pénultième brève et la protonique à des époques diverses, l'ultième des paroxytons au vm<sup>e</sup> siècle; des quatre syllabes du mot latin collocare, il n'est resté que deux, la tonique et la semi-tonique, français coucher.

De même puritate a produit purté (refait en pureté par analogie avec les formes savantes où -té a été ajouté à un adjectif terminé en e).

Le proparoxyton cubito avait un accent secondaire sur la dernière syllabe ( $\S$  3), la voyelle atone i est seule tombée, français coude.

Dans le démonstratif proclitique illos, où l'accent secondaire était passé sur la seconde syllabe (§ 5),

cette syllabe s'est seule maintenue, français los, les ; l'i atone est tombé. Dans l'emploi non-proclitique du même démonstratif, la première syllabe, étant régulièrement tonique (§ 2), s'est maintenue, et c'est l'o qui est tombé comme atone, français els, eux.

Comme, dans la déclinaison et dans la conjugaison, la même voyelle peut être successivement tonique et atone, la loi de la chute des atones a cette conséquence curieuse que la voyelle qui est tonique dans certaines formes d'un mot disparaît complètement dans d'autres: l'u de l'ancienne forme il mandue (mandücat) n'existe plus dans manger (manducare), sur lequel mandue a été refait en manjue, puis en mange; la diphtongue ou la voyelle tonique des infinitifs devoir (debōre) et mourir (\*morīre) s'efface au futur, qui est cependant formé sur l'infinitif: devra (\*deberhabet), mourra (\*morirhabet). Cf. §§ 196, 206-208.

- 6 bis. Les mots d'emprunt ont généralement laissé tomber la finale atone, par imitation des mots héréditaires, mais ont conservé les autres voyelles atones. Dans les mots d'emprunt les plus anciens, ces voyelles ont pu disparaître ultérieurement. C'est ainsi que l'e atone de la seconde syllabe de benedicere a été maintenu dans benedir, et, comme le mot a été emprunté avant l'époque de la chute du d intervocalique, on a eu ensuite beneir, qui s'est contracté en bénir. On explique de même les vieilles formes preechier, empeechier, de prædicare, impedicare, cf. § 136, a; de même le maintien de la voyelle de la seconde syllabe dans imperatore, empereeur, empereur (compar. temperare, temperer, tremper; tempérer est un mot d'emprunt, moins ancien qu'empereur).
- 7. Il y a plusieurs exceptions à la loi de la chute des atones.

a. L'a atone se maintient sous la forme d'un e labial, sauf dans la pénultième des proparoxytons: armat, arme, à côté de dormit, dort, et non dorme; terra, terre, à côté de turre, tour; ornamento, ornement¹, à côté de firmitate, ferté, doublet du mot savant fermeté; mais \*colăpo, colpo, coup (sans voyelle correspondant à la dernière syllabe parce que le mot était devenu paroxyton en latin populaire). Glacie et facie étaient devenus par analogie glacia et facia, français glace et face, sans quoi nous aurions glas et fas, comme bras de \*bracio.

C'est le maintien de l'a atone sous la forme d'un e labial, opposé à la chute des autres voyelles atones, qui explique les différences entre le masculin et le féminin de nos adjectifs, bon bonne (§ 179), entre les adverbes du type bonnement et ceux du type savamment (§ 180), entre l'indicatif il pert et le subjonctif qu'il perde, et au contraire entre l'indicatif il garde et l'ancien subjonctif qu'il gart: « Dieu vous gart! » (§ 215).

Dès le latin populaire l'a protonique s'était exceptionnellement contracté avec la voyelle tonique, après la chute d'un g intervocalique (cf. § 3, e) dans : quadraginta, quarante ; quadragesimo, carême; quinquaginta, cinquante; sexaginta, soixante; septuaginta, sètante; nonaginta, nonante.

L'a devenu atone du radical de habere a disparu exceptionnellement dans le conditionnel des verbes et aux deux premières personnes du futur, § 196, n. 1.

1. Il faut voir un reste de l'a atone dans les suffixes tels que -erie, qui se sont d'abord formés sur des mots en -ier = -ario, — chevalerie sur chevalier, — de sorte que -erie représente le latin -aria. Il en est de même de tous les suffixes composés commençant par -er- (quarteron a été fait sur quartier, tisserand sur l'ancien tissier, etc.), bien que, pour la plupart des mots ainsi terminés, le primitif en -ier n'ait jamais existé: moucheron a été fait directement sur mouche. Cf. § 15, II, note 2.

L'e provenant d'un a atone a disparu ultérieurement dans les cas suivants:

1° très anciennement à la 3° personne du subjonctif présent du verbe avoir et de la flexion des imparfaits et conditionnels : ait pour aiet, aie (habeat), -eit, puis -oit, -ait, pour -eiet, etc. (-ebat). Il y a là vraisemblablement une analogie avec la 3° personne du subjonctif présent du verbe « être », seit, soit (sit), à côté des premières personnes seie, seies, latin \*siam, \*sias, cf. § 216. Les imparfaits et conditionnels, comme le subjonctif du verbe « être », ont eu l'e aux deux premières personnes jusqu'au xvr° siècle.

2° par élision, lorsque cet e s'est trouvé en hiatus: suffixe -aticio, fr. -ediz, -eïs, -is (vent coulediz, couleïs, coulis)<sup>2</sup>; suffixe -atore, fr. -edor, eor, eeur, eur (emperedor, empereor, empereeur, empereur)<sup>3</sup>; suffixe -atura, fr. -edure, -eüre, -ure (armedure, armeüre, armure). Sur la chute de la dentale dans ces différents mots, voy. § 95, 2°. A rapprocher l'élision de la semitonique en hiatus, § 42, b et c.

L'hiatus peut se produire avec la voyelle qui pré-

<sup>1.</sup> Plus anciennement encore dans la flexion populaire -aissemus, -aissetis, de l'imparfait du subjonctif, si l'on admet l'explication donnée § 246.

<sup>2.</sup> L'e a aussi disparu dans paradiso, paredis, pareïs, mais après intercalation d'un v de transition entre e et i : parevis, parvis.

<sup>3.</sup> Bien entendu, le suffixe français -ateur est savant, mais il a pu s'ajouter à des formes populaires; sur courir on a fait courateur, et, par substitution de -ier à -eur, couratier, qui existe encore dans le français populaire au sens de « aimant à courir » et qui, d'autre part, s'est contracté en courtier. Le mot puisatier, introduit récemment dans les dictionnaires, est sûrement un mot populaire ancien, qui doit s'expliquer de même.

cède, auquel cas l'e labial aboutit à un i semi-voyelle qui forme d'abord diphtongue avec la voyelle précédente: adamante, aemant, aimant, \*prataria, praerie, prairie.

3° dans quelques mots, où la consonne qui précédait ou qui suivait était ordinairement une liquide (r ou l): alabastra, alebastre, vieux mot d'emprunt, albâtre; sacramento, sairement, serment. Ajoutez les proclitiques chés (écrit chez sans raison) de casa, et or, d'abord ore¹, de hac hora (cf. §§ 14 et 42, c).

4° entre st et s final dans le proclitique eccistas, cestes, cez, ces; cf. ci-dessous c, 1°, note.

b. — Les voyelles atones se sont maintenues quand elles étaient entravées (voy. § 11), et même suivies de deux consonnes qui ne forment pas entrave parce que la seconde est un r: paupertate, poverté (refait en poureté, pauvreté, sur l'adjectif français, § 14); gubernare, gouverner; voluntate, volonté; peregrino, pelèrin (puis pelerin, pelerin, § 18, exc.); hered(i)tare, erèter (devenu ensuite ireter, eriter, puis hériter, sous l'influence du mot savant très ancien hérédité). Après l'accent les atones, même entravées, ne peuvent se conserver en français que sous forme d'e labial: vendunt, ils vendent, comme vendant, qu'ils vendent.

Excèptions. — La voyelle atone entravée par st a disparu après n, en entraînant le n, dans mestier (ministerio), moustier (monasterio), à côté de menestrier = \*ministerario).

<sup>1.</sup> Ores et ors avec l's dite adverbiale (§ 137). Illa hora (à ce moment -là) a produit de même lors.

Rapprocher \*minuspretiat, donnant mesprise, et les autres verbes commençant par le préfixe minus.

L'è de appellare<sup>1</sup>, vieux fr. apèler, est devenu e conformément à § 15, I, exc. de l'è. L'o atone entravé de \*conoscente est devenu oi (puis ai), sous l'influence de la palatale, comme l'o tonique de conoscere, § 33.

Les voyelles suivies d'une consonne accompagnée d'un e ou i en hiatus sont traitées comme entravées, parce que l'e ou i en hiatus s'était consonnifié en ye:
\*ericione, hérisson; senecione, senècon (puis senecon, sèneçon, cf. § 18, exc.); \*companione, compagnon.
Toutefois, dans ce cas, 1°-eignon, -eillon, aboutissant à -ignon, -illon: papilione, en latin populaire papélione (voy. § 8), paveillon, pavillon; Avenione, Aveignon, Avignon; Sabiniaco, Savigny et Sévigné; 2° le suffixe -atione devient -eison, -oison, -aison (cf. § 22, exc., et Note compl.); il est resté -oison dans pâmoison.

L'entrave par consonne — ye semble ne maintenir l'atoneque s'il y a une certaine difficulté de prononcer ensemble les consonnes que cette atone sépare. Ainsi Codiciaco a donné Coacy; Camisiaco, Chansy; Latiniaco, Lagny; Cotoniarias, Coignières; Aurelianis, Orliens (plus tard Orléans); Nobiliaco, Neuilly. — Pour certains groupes, il y a hésitation: Bogny, de Boviniaco, à côté de Juvigny, de Juviniaco. — Quand l'atone tombe, il peut s'introduire entre les consonnes un son de transition, conformément à § 114 (un b dans les exemples suivants): Camiliaco, Chambly et Chemillé; Ameliaco, Ambly, et Romiliaco, Romilly.

### c. — La voyelle atone, autre que a, peut encore se

<sup>1.</sup> Cet è, de même que l'o de \*conoscente, peut aussi être considéré comme semi-tonique (§ 4), appartenant à la première syllabe après le préfixe.

maintenir, sous forme d'e labial, quand sa chute amènerait un groupe de consonnes plus ou moins difficile : sepelire, sevelire, sevelir<sup>1</sup>; inimico, enemi (cf. § 120); pavimento, pavement; castitate, castidade, chastedé, chastelé (refait en chasteté par analogie avec bonté); ordinare, ordener (refait en ordonner, d'après donner).

Après l'accent, comme l'atone pénultième ne peut se maintenir, la difficulté de prononciation est résolue par une modification de consonne : ordine, ordre. Comparez:

avant l'accent.

\*Candelorum, Chandeleur. Andelavo, Andelot. Andeligo, Andely.

après l'accent.

\*sclandalo, esclandre.
glandula, glandre, glande.
chartula, chartre, charte.
\*amyndala, amandre, amande.

Dans l'ancien futur naissera (à côté de naistra), on constate aussi le maintien de l'atone entre sifflante et r, \*nascere-habet²; dans ce cas, l'atone peut tomber et une dentale s'intercaler, c'est ce qu'on constate toujours après l'accent: naistre, paroistre, conoistre, § 195, c.

D'autres groupes de consonnes, qu'on rencontre en

1. Le groupe vr., qui nous est devenu familier, mais qui n'existait pas en latin, a dû présenter d'abord, avant l'accent, une certaine difficulté de prononciation, attestée par le mot souverain, de \*superano, soverano, bien qu'on ait sevrer, de \*seperare.

2. Naissera peut aussi être une forme analogique.

latin, peuvent difficilement se prononcer sans être suivis d'un son vocalique:

1° Ce sont d'abord les groupes terminés par une liquide, tr, pl, etc., et quelques autres tels que mn, lm, labiale + ye. La voyelle atone qui les suit en latin persiste en français sous la forme d'un e labial: duplo, double; somno, somme; \*rubyo, rouge¹. Cet e labial se maintient (toujours après l'accent, mais voy. ci-dessous Rem. II), alors même que le groupe de consonnes s'est ultérieurement réduit: patre, pédre, père, c'est à l'époque moderne que l'e, dans ce cas, est tombé de la prononciation; quadrifurco, carrefour; matric(u)lario, madreglier, marreglier, marguelier, enfin marguillier, par une transformation expliquée § 30, exc.

Remarque I. — Si l'e d'appui est suivi d'une consonne mouillée, ce qui ne se produit qu'avant l'accent, il peut devenir ei, puis oi: \*domnicyella, dameiselle, demoiselle<sup>2</sup>; \*auctorizare, auctridyare, otreyer, otroyer, devenu octroyer sous une influence savante.

Remarque II. — L'e provenant d'une atone avant l'accent peut disparaître ultérieurement: \*petrosilio, perresil, persil; latroc<sup>7</sup>inio, larrecin (on attendrait larroisin, ci-dessus c, 1°, Rem. I), larcin, à moins que larcin ne soit la forme primitive, d'après § 97, 1°, c. On remarquera que dans ces exemples l'atone est après r, cf. ci-dessus a, 3°.

De même le proclitique super a produit soure, sour, sur

<sup>1.</sup> Il y a eu suppression, par contraction, de cet e labial devant s, dans les proclitiques nostros, vostros, nostres, vostres, devenus noz, voz, puis nos, vos, cf. ci-dessus a, 4°.

<sup>2.</sup> On rencontre aussi dancelle (§ 43), doncelle, qui remontent à \*domicella (donzelle vient du provençal). La double prononciation dominicella, domicella est analogue à celle que l'on constate pour \*seior à côté de senior, ci-dessous 2°.

(§§ 19, c, et 107). Dame, proclitique masculin (§ 47), s'abrégeait en dam.

2° Dans un mot tel que maior, il est résulté de la chute de l'atone un groupe de consonnes, y + r, qui appelle une voyelle d'appui, d'où la forme française maire, où l'e final est une voyelle nouvelle, mais rendue nécessaire par la chute de l'atone. De même peior, pire, § 31, et par analogie \*seior (pour senior), sire, à côté de la forme sendre (de senior, conformément à § 114), qu'on rencontre dans les Serments de Strasbourg.

Mais dans les proparoxytons tels que aëre, vario, corio, dormitorio, l'i ou è pénultième transformé en ye s'est joint de bonne heure à la voyelle tonique en formant diphtongue avec elle, si bien qu'au moment de la chute de l'atone finale, il n'y avait plus de groupes de consonnes, et il n'y a pas de voyelle finale dans les mots français air, vair, cuir, dortoir 1. Les mots \*dotario, sudario, imperio, eboreo, empruntés très anciennement, mais alors que les précédents avaient déjà évolué, ont été traités différemment et se terminent par un e labial comme maire et pire: douaire, suaire, empire, ivoire. Sur le suffixe -ier, voy. §§ 30 et 31.

- d. La voyelle tonique d'un mot peut protéger la même voyelle devenue atone dans un dérivé. Si l'on rapproche le vieux français dolor de l'adjectif dérivé doloros, on constate que l'o tonique du substantif latin
- 1. Les noms masculins en -oire, comme réfectoire, sont des mots savants.

dolore, se trouve maintenu dans doloros (le latin \*doloroso, laissé à lui-même, aurait produit doldros, doudreus, § 114). Cette voyelle atone conservée est alors traitée comme une semi-tonique, de là douloureus, à côté de douleur; ultérieurement, le primitif a pu encore réagir sur le dérivé, ou inversement: chaloureus est devenu chaleureus sous l'influence de chaleur; sur amour et amoureux, voy. § 23, a, exc.

Une voyelle atone peut aussi être protégée par ce fait qu'on l'entendait prononcer à l'église dans la forme toute latine du mot; c'est ainsi que le second i de christiano s'est maintenu dans le vieux français cresti-ien, aujourd'hui prononcé crétien en deux syllabes.

e. — Nous avons vu (§ 2, Rem. et ci-dessus, b) que l'e et l'i atones en hiatus se consonnifient en ye, et alors, tout en disparaissant comme voyelle formant syllabe, ces atones peuvent se conserver dans une certaine mesure en mouillant un l ou un n (§§ 79 et 84), ou en formant diphtongue avec une voyelle maintenue (§§ 24 et suiv.). Le ye peut même se dédoubler en quelque sorte et agir à la fois sur une voyelle qui précède et sur une voyelle qui suit : la voyelle i du latin medietate est représentée par les deux i semi-voyelles du français moitié (§ 35), où la diphtongue oi s'est prononcée o — y.

L'u ou o atone en hiatus ou devenu en hiatus peut

<sup>1.</sup> Mais le premier i a subi son changement normal, — § 15, II, — bien que le latin d'église Christus ait maintenu cet i dans Jésus-Christ, § 161, b, et à plus forte raison dans « le Christ », mot tout savant.

aussi se joindre comme semi-voyelle à la voyelle qui précède; ainsi s'explique le mot dieu, latin deu(m), prononcé jadis diew, § 39.

Le groupe de voyelles atones ui peut, dans les mêmes conditions, se transporter tout entier dans la syllabe tonique: placui, après la chute du c, est devenu plaui, d'où ploi, 1<sup>re</sup> personne du prétérit du verbe plaire en vieux français (§ 39).

### **VOYELLES TONIQUES ET SEMI-TONIQUES**

En principe, les voyelles toniques et semi-toniques, se maintiennent, tout en subissant certains changements qui portent principalement sur les voyelles toniques dites *libres* (suivies d'une seule consonne, voy. § 11).

## SYSTÈME VOCALIQUE DU LATIN POPULAIRE ET DU FRANÇAIS

8. Mais il est nécessaire de savoir tout d'abord quel était le système vocalique du latin populaire. L'e long et l'i bref du latin classique s'étaient confondus en un même son qui était celui de notre é fermé; il y avait aussi un é fermé (comme notre d de tôt), correspondant à l'o long et à l'u bref du latin classique. L'e bref était un è ouvert, l'o bref un è ouvert (comme notre o suivi d'une consonne prononcée, par exemple dans port). Enfin l'u long, prononcé ou, était devenu, dans le latin des Gaules, mais tardivement, semble-t-il, un son voisin de notre u français, son inconnu du latin classique. En somme:

a correspond à l'a long ou bref du latin classique

| ė         |   |   | ë et i  |
|-----------|---|---|---------|
| ė         | _ |   | ĕ       |
| i         |   |   | ī       |
| ó         |   | , | ō et ŭ  |
| ò         |   |   | ŏ       |
| u(u fr.)— |   |   | ū (ou). |

Le son ou a été reconstitué en français, comme nous verrons, et nous l'écrivons avec deux lettres. Il s'est formé en outre en français un son nouveau, écrit également avec deux lettres, eu, qui est intermédiaire entre  $\ell$  et  $\delta$  (Nous avons un eû fermé dans jeu, et un eù ouvert dans fleur). L'e dit muet est voisin du son eu. — Les diphtongues latines ae et oe étaient devenues  $\ell$  ou  $\ell$  en latin populaire. Dans les mots latins d'origine grecque, l'y (upsilon) se prononçait tantôt  $\tilde{u}$ , tantôt i.

9. En prenant a comme point de départ de la série des sons vocaliques palataux (è, é, i), des sons labiaux (ò, ó, ou) et des sons intermédiaires (eù, eú, u), et en allant des sons les plus ouverts aux sons les plus fermés, on obtient le tableau suivant:

10. Voyelles nasales du français (voy. § 50):

ã, a nasal, écrit an, en.

ē, ė nasal, écrit ein, ain, in, parfois en (examen).

õ, o nasal, écrit on.

eu, eu nasal, écrit un.

11. Les voyelles n'ont pas été traitées de la même manière quand elles étaient libres et quand elles étaient entravées. Une voyelle est dite entravée quand elle est suivie de plusieurs consonnes: le latin parte se prononce par-te, l'a est entravé; dans le latin pare l'a est libre parce qu'il n'est suivi que d'une seule consonne, qui s'appuie sur la voyelle suivante, on prononce pa-re; mais il est libre aussi dans le latin patre, qu'on prononce pa-tre. On peut donc dire qu'une voyelle est libre quand elle est suivie d'une seule consonne ou de deux consonnes dont la seconde est un r. Les voyelles suivies de deux consonnes dont la seconde est un l sont traitées comme entravées, bien que quelques cas aient paru douteux.

Il est remarquable que la voyelle tonique qui précède la consonne finale d'un monosyllabe latin est toujours traitée comme libre, bien qu'elle fût réellement entravée quand le mot suivant commençait par une consonne et dans la prononciation à la pause.

L'entrave est dite romane quand elle ne s'est produite qu'après la chute d'une voyelle (alors même que cette chute daterait de l'époque latine), par exemple dans vir(i)de. Mais en aucun cas l'atone de la finale des paroxytons n'est tombée à temps pour empêcher l'évolution de la tonique comme voyelle libre.

# L'i et l'u du latin populaire, ī et ū du latin classique.

12. L'i s'est conservé sans changement, qu'il fût tonique ou semi-tonique, libre ou entravé:

Rīpa, rive, htberno, iver¹;
-īre, -īto: -ir -i, (partir, parti);
vīlla, vile (écrit auj. ville, § 99).

C'est seulement au xvr siècle que s'est réalisée sous la forme d'un  $\dot{e}$  nasal (§§ 10 et 43) la nasalisation de l' $\dot{i}$  entravé par n (prince) ou suivi de n final (vin).

Exceptions. L'i semi-tonique a subi une dissimilation a dans quelques mots où la voyelle tonique était aussi un i: dīvīno, devin; dīvīsat, devise. Sur mīsīsti, mesis, meïs, voy. § 238. — Premier, au lieu de « primier », de prīmario, n'est pas encore expliqué, non plus que l'ancien français se proclitique = sī latin; se est redevenu si, peut-être sous l'influence de s'il, prononcé s'i devant une consonne.

L'i tonique, devenu en hiatus avec la voyelle semi-tonique qui précède, s'est contracté avec cette voyelle : vagina, gaine, gaine; regina, reine, reine; ajoutez le mot d'emprunt traditre, traître, puis traître, cf. § 42, c, note 3.

### 13. L'ū est devenu partout u français:

suff. -ūto, -u (couru) sūrsum, sus nūllo, nul dūro, dur. dārare, durer.

Le français pucelle ne peut s'expliquer que par \*pūllicella, (au lieu de pŭllicella), sous l'influence de \*pūto, \*pūta, jeune garçon, jeune fille.

Il faut noter l'adjonction d'un i semi-voyelle, qui a produit la diphtongue ui, sous l'influence d'une pala-

1. Écrit aujourd'hui hiver, § 65, note.

2. La dissimilation est une tendance à modifier l'un des deux sons identiques de deux syllabes voisines. L'assimilation est une tendance contraire, qui a fait par exemple que l'ancien verbe cercher est devenu chercher.

tale (§ 33), dans les mots tels que ducente : duisant, fructu: fruit<sup>1</sup>, \*pūteo (class. pŭteo): puis (écrit auj. puits, autrement que puiser et puisatier).

C'est seulement au xvr siècle que s'est réalisée, sous la forme d'un eu nasal (§ 10), la nasalisation de l' $\bar{u}$  suivi de n final : un (§ 50). Le mot onze (par o nasal) ne peut s'expliquer que par le changement de l' $\bar{u}$  de  $\bar{u}ndecim$  en  $\delta$  ( $\bar{u}$ ) dans le latin populaire.

L'u long semi-tonique est exceptionnellement devenu e dans quelques mots comme genièvre, latin classique jūnipero.

### La diphtongue au.

- 44. La diphtongue au est devenue ò, qu'elle fût tonique ou semi-tonique, libre ou entravée. Toutefois, lorsque cet o s'est trouvé en hiatus, il s'est changé en ou<sup>2</sup>.
- 1° auro, or; auricula, oreille; hac hora, \*ha hora, aura, or (§ 7, a, 3°).

paupere, povre, écrit *pauvre* et prononcé avec ó fermé par réaction étymologique; on a aussi ó fermé devant s dans chose, de causa, clos, de clauso.

- 2º laudat, lode, loe, loue; \*gaudire, jodir, jour, jouir.
  - \*gauta (de gabata, § 39), jode, joe, joue<sup>3</sup>.
  - 1. Le rapport de flot à fluctu n'est pas encore éclairci.
- 2. L appuyant (§ 55) peut aussi changer en ou l'o provenant de au : caules, chols, chous.
- 3. Gab(a)ta, autre forme du même mot, a donné jatte, conformément au § 15.

Sous l'influence d'une palatale qui suit (cf. § 33), l'o provenant de la diphtongue au devient oi:

gaudia, joie; \*vao + is (§ 204, c), je vois¹. aucellos, oiseaus.

Le c intervocalique, entre labiale et a, devant tomber dans auca (§ 95, 3°), ce mot a produit régulièrement le vieux français oue, refait en oie, d'après oiseau, oison. Sur pauco, voy. § 39, avec la note 2.

### Voyelles a, e, o.

Pour les voyelles a, e, o, nous aurons à distinguer la voyelle entravée de la voyelle libre, et la voyelle libre semi-tonique de la voyelle libre tonique.

Nous n'indiquerons ici que le traitement normal de ces voyelles, nous réservant d'étudier à part les diverses influences modificatrices exercées par les sons voisins: par les consonnes palatales et nasales, par s et l appuyants, et aussi par les voyelles en hiatus, devant lesquelles la voyelle semi-tonique peut arriver à s'effacer complètement.

LES VOYELLES a, e, o entravées (voy. § 11).

- 15. Les voyelles entravées, toniques ou semi-toniques, se sont conservées sans changement, ou avec un minimum de changement (réserve faite des influences modificatrices étudiées plus loin, §§ 24-57).
  - I. Aucun changement pour a, è (ĕ) toniques ou
  - 1. Devenu ensuite « je vais », cf. § 22, exc.

semi-toniques, ni pour b (ŏ) tonique, quand ils sont entrayés.

Parte et \*partit, partiri: part, partir; \*sapyam, sapyatis: sache, sachiez; nav(i)gat, nav(i)gare: nage, nager; carne: char, conservé dans « charcuitier » ; sacco: sac; ad proclitique devant consonne: à (cf. § 17).

Exceptions: ar + cons. est devenu er dans: asparago, asparge, asperge; sarcophágo, sarqueu, serqueu, cercueil<sup>2</sup>; armenio, ermin, d'où ermine(§ 37), écrit hermine sans aucune raison. Cf. ci-dessous les exceptions pour l'è.

Articulo a donné orteil sous une influence celtique.

Les formes masculines les, mes, etc. (ci-dessous, III, exc.) se sont substituées aux formes las, mas, etc., que donnaient règulièrement illas, meas, etc. proclitiques; il y a eu sans doute analogie avec cez, plus tard ces, qui était des deux genres, cf. § 7, a, 4°.

Sur a prononcé à après syncope d'un s, voy. § 57

Pěrdit: pert (écrit à tort perd, § 201); měrcede, merci; sěptem: sèt (écrit à tort sept, § 103); bělla, bèle (écrit auj. belle, § 99); \*běcco, bec.

Exceptions: Par un phénomène inverse de celui qui s'est produit pour ar + cons. devenant er- (ci-dessus, exceptions de l'a), èr a pu devenir ar: měrcatu, marché, (à côté de měrcede, merci); préfixe pěr-, par-; monte-Měrcuri, Monmarcre (ensuite Montmartre, § 90). On a aussi le changement de èl en al dans ěl(e)mosyna, almosne, aumosne, cf. ci-dessous, II, exc., et § 18, exc.

- 1. Et devenu chair, peut-être par analogie avec chère, au sens de nourriture; ce substantif chère vient de kara, tête, et « faire bonne chère » a signifié: faire bonne mine, bon accueil.
- 2. On devrait écrire sercueil. Sur la substition de -euil à -eu, voy. § 147, a.

L'è de sèmaine (séptimana), devenu libre, s'est labialisé dans semaine.

L'è semi-tonique de pècher (peccare) s'est fermé, pécher, sous l'influence de l'é fermé tonique qui suit.

Dans quelques mots l'è tonique, quoique entravé, s'est diphtongué en iè: tĕrtio, tiers.

Sur è prononcé é après syncope d'un s, voy. § 57.

Fŏrte, fort; \*prŏpyo, proche; \*ŏsso, os; nŏstro, le nostre; cŏllo, col; flŏcco, floc. (Sur l'ò semi-tonique, voy. plus loin, III).

Exception: cueille, correspondant à colligit, est de formation analogique, cf. ci-dessous, III, note.

Sur à prononcé à après syncope d'un s, voy. § 57.

Remarque. On remarquera que nous n'avons pas donné d'exemples d'entrave romane pour é et à toniques (l. classique e et à). C'est que les voyelles ouvertes toniques avaient subi leur diphtongaison comme voyelles libres, avant la chute des pénultièmes atones qui a constitué les entraves; ainsi à côté du suffixe -ab(i)le ou de stab(u)la, où l'entrave romane a maintenu l'a, on a ĕbūlo, ièble ¹, \*mŏbīle, mueble, meuble; à côté du suffixe -atico donnant -age, avec conservation de l'a (§ 134), ou a \*sĕdico, siège; à côté de male sap(i)do, maussade, on a tĕpīdo, tiède. De même, è et à sont traités comme libres dans: mĕlius, mieuz; \*vĕculo, vieil; fölia, fueille, feuille; ŏculo, ueil, œil, tandis que les groupes l + y et cl ont maintenu a et

<sup>1.</sup> Ecrit hièble pour éviter la lecture jèble à l'époque où le caractère i pouvait avoir la valeur de notre i ou celle de notre j. Cf. huit pour uit, § 33.

ou dans paille, maille, fenouil (ci-dessous, III) et contrarié la diphtongaison de é tonique en ei, oi, dans solic(u)lo, soleil (è + 1 mouillé), consilio, conseil, ci-dessous, II.

II. L'é entravé (ē, ĭ) est d'abord resté plus ou moins fermé; car, dans nos plus anciens textes, il n'assone pas avec l'é entravé provenant d'é, mais il s'est ouvert de bonne heure, et, à partir du milieu du xn° siècle, il n'y a plus de différence entre ces deux voyelles entravées; toutefois, avant l'assimilation, l'é ouvert primitif s'était diphtongué en ea devant l suivi d'une autre consonne: comparez nouvels (novellos) donnant nouveaus et chevels (capillos) donnant cheveus.

Exemples de  $\ell$  ( $\bar{e}$ ,  $\bar{i}$ ) entravé, tonique ou semitonique, devenu  $\ell$ : sépia, sèche (écrit parfois seiche sans raison); déb(i)ta, dette; \*quadrés(i)mo, caresme; illa, èle (écrit elle, § 99)¹; mǐttit, met; sĭcco, sec; vĭr(i)de, vert. Suffixe -ĭtto -ĭtta: -et, -ète; suffixe -ĭtlo, -ĭlla: -el, -èle². Suffixe gréco-latin -ĭssa: -esse (abbesse); suffixe -\*ĭttia ou \*ĭcia (pour -ĭtia)³: -èce, -esse (mol-

3. Sur la valeur de c + i intervocalique, voy. §§ 71 et 104, b, 1°.

<sup>1.</sup> Sur le masculin il, voy. § 38.

<sup>2.</sup> Le latin populaire avait des variantes du suffixe -itto, avec les voyelles toniques a et ŏ, de là les suffixes français -ot (vieillot) et -at (louvat, petit loup, forme méridionale). — L'è du suffixe -et, devenu atone dans les dérivés en -ier, s'est labialisé en e : lunète, lunètier, puis lunetier. De même, à -el se rattache -elet avec e labial, cervelle, d'où cervelet. Les suffixes composés -etier, -elet, ainsi constitués, ont servi à former directement d'autres mots (cf. § 7, a, n. 1): papetier sur papier, cafetier sur café, gouttelette sur goutte, etc. Dans les suffixes surcomposés -èterie, -èlerie, on voit reparaître l'è ouvert de- et et -el : mousqueterie (prononcé mousquèterie), chapellerie, etc.

lesse). Missatico, message ;virtute, vertu ; paric(u)lo, pareil (ci-dessus, I, Rem.)<sup>1</sup>.

Exceptions: L'è, issu d'é semi-tonique entravé, s'est labialisé dans jeter (\*jēttare), leçon (lēctione), celui (\*eccĭllui), où il était devenu libre, ainsi que dans la prononciation du démonstratif cet par e labial, ordinaire au xvn° siècle, fréquente encore aujourd'hui, et du masculin ce devant consonne (§ 15, III, except.).

Même tonique, l'è s'est labialisé entre deux consonnes labiales dans viduo, vidua: vef, vève, puis veuf, veave.

Maestre, où l'on a un è issu de l'é tonique entravé de magistro, s'est contracté anciennement en maistre, maître (§ 42, c.).

L'é semi-tonique de silvatico est devenu a devant l: salvage, sauvage, cf. § 15, I, exc. de l'è, et Note compl.

Remarque. Les voyelles fermées libres se sont modifiées tardivement, à la différence des voyelles ouvertes (voy. § 15, I, Rem.), mais il est probable que la pénultième atone de flébile n'est tombée qu'après la diphtongaison de l'ē, car cette voyelle tonique a été traitée comme libre (fr. feible, foible, faible), alors que l'a de culpab(i)le s'est conservé, comme entravé, dans coupable. Cf. triplo, qui donne le vieux français trèble.

III. L' $\delta$  ( $\bar{o}$ ,  $\bar{u}$ ) tonique ou semi-tonique entravé est devenu ou, et sans doute aussi l' $\delta$  semi-tonique entravé (sur  $\delta$  tonique entravé, voy. ci-dessus,  $\bar{I}$ ).

Exemples pour l' $\delta$  ( $\bar{o}$ ,  $\check{u}$ ):

Corte, court, cour; \*cortense, courtois; \*totto, tout; tornat, tornare: tourne, tourner;

1. Dans oueille, de ovicula, l'è a formé diphtongue avec l'ou, d'où wè devenu ensuite wa comme dans la diphtongue oi (§ 22); ainsi s'expliquent la prononciation et l'orthographe actuelles ouaille.

de-sŭbtus, dessous; sŭbvenire, souvenir; dŭb(i)-tat, dŭb(i)tare, doute, douter; pŭlliceno, poucin, pous-sin (sur pucelle, voy. § 13); \*fenŭc(u)lo, fenouil (ci-dessus I, Rem.).

Exemples pour l'ò (ŏ) semi-tonique:

\*förmice, fourmis, fourmi; pörcello, pourceau (mais on a: cörbicula, corbeille, et bon nombre d'autres mots comme le proclitique nöstro, nostre, où l'ò semi-tonique est conservé et que l'on explique soit par une analogie avec un mot apparenté où l'ò est tonique, soit par une réaction savante. L'adverbe préfixe fors, föris, a un o dans hors, forban, forfaire, et un ou dans fourbu, fourvoyer).

Exceptions: Par dissimilation, é semi-tonique entravé est devenu e dans: \*sübmonĕre, semondre; süccussa, secousse; süccurrit, secourt; \*sübdiurnare, sejourner (ultérieurement séjourner). Cf. § 19, b.

L'o du proclitique illos (entravé devant un mot commençant par une consonne, libre devant un mot à initiale vocalique) est devenu exceptionnellement é dans l'article et le pronom les, — prononcé lés par é au lieu du même e labial que dans le, sans doute sous l'influence analogique du génitif des (§ 54) et de cez, plus tard ces, venant régulièrement de eccistos (de même que, à l'inverse, cet devant consonne est devenu ce, sans doute par analogie avec le). Au xvıı° siècle on a prononcé le-z, au lieu de lé-z, devant voyelle; faut-il y voir la prononciation primitive qui se serait conservée partiellement à côté de la prononciation analogique? Ce que nous disons pour les s'applique à mes, tes, ses, à l'origine mos, tos, sos, des proclitiques meos, tuos, suos, avec l'accent secondaire sur la seconde syllabe (§ 5).

<sup>1.</sup> Le verbe couillir, de \*colligire, a modelé en partie sa conjugaison sur celle de vouloir, douloir, d'où l'ancien radical tonique cueil-, devenu radical unique. Cf. toutefois note 1 du § 203, b.

#### LES VOYELLES a, e, o, SEMI-TONIQUES LIBRES

16. Les semi-toniques libres sont traitées comme celles qui sont entravées, — a persistant,  $\delta$  et  $\delta$  devenant ou, — à l'exception de l'e ouvert ou fermé qui devient e labial (sur l'élision possible, voy. § 42, b).

## 17. Exemples pour l'a restant a:

Préfixe et préposition ad devant voyelle: a-, à (cf. § 15, I); illa, mea, tua, sua proclitiques (§ 5): la, ma, ta, sa; marito, mari; panario, panier; valore, valeur; quare, proclitique, car.

Habet, vadit, employés proclitiquement<sup>1</sup>: il a, il va; la forme proclitique est devenue très anciennement forme unique. Sur une autre forme de va, voy. § 30. Sur illas meas, proclitiques, voy. § 15, I, exc. de l'a.

L'a semi-tonique de granario, \*ranucula, est resté régulièrement a dans granier, ranouille, tandis que l'a tonique de grana, rana, est devenu non moins régulièrement ai (§ 48) dans graine, raine. Sous l'influence de graine et raine, granier et ranouille sont devenus grainier et rainouille, puis grenier et grenouille (sur le g de grenouille, voy. § 88).

## 18. Exemples pour $\ell$ ( $\tilde{e}$ , $\tilde{i}$ ) ou $\dot{e}$ ( $\tilde{e}$ ) devenant e labial:

( débere, devoir mē, tē, sē procl. : me, te, se ) minuto, menu préfixe et prépos. dē : de-, de. Nē et něc procl. : ne<sup>2</sup>.

 Habet devant le participe passé, vadit notamment devant le gérondif, construction très fréquente en vieux français.

<sup>2.</sup> Sur le français ne au sens de ni, voy. § 145, b. Le français ne, au sens de ne ou non latins, peut aussi venir de non, ci-dessous § 19, b.

Préfixe rë-, revěnire, venir \*grěvare (cf. § 21), grever.

Exceptions. Entre deux consonnes labiales, e labial est devenu ultérieurement u: \*fimario, femier, fumier; bibente, bevant, buvant. — Par réaction savante, un bon nombre de mots héréditaires ont changé ultérieurement e en é, particulièrement ceux qui ont été remplacés par d'autres mots dans le courant de l'usage populaire, comme péril (remplacé ordinairement par danger). L'e est d'autre part devenu è quand il était séparé de la syllabe tonique par un autre e labial: lèvare-habet, levera, lèvera¹; \*těnimento, tenement (cf. § 7, c), tènement; inimico, enemi, ènemi (devenu d'autre part ennemi, anemi, § 46). — Verai, de \*vēraco, s'est contracté en vrai (cf. § 3, a).

Dans un petit nombre de mots l'é semi-tonique libre est devenu a, particulièrement devant liquide ou n (cf. § 15, I, Exc. de l'è): zèloso, jalous; pigritia, paresse; \*fenare, fener, faner (à côté de fenouil, fenil); \*tripalio, travail; hirundine, aronde. — On a exceptionnellement i dans ivoire, de éboreo. — L'e issu de l'i semi-tonique de \*siamus, \*siatis, s'est changé en ei, oi, par analogie avec les formes toniques \*siam, seie, soie, \*sias, seies, soies. — Sur vidente, veant, devenu voyant, voy. § 209, c.

## 19. Exemples pour $\delta(\bar{o}, \tilde{u})$ ou $\delta(\delta)$ donnant ou:

nodare, nouer solacio, soulas

pro, prép. et préf., pour \*prode, procl., prou
subinde, souvent cubare, couver

\*nutrire, nourrir
corona, couronne \*volere, vouloir
\*coventu (pour conventu), couvent.

- a. Nous avons bon nombre de mots où l'o semi-tonique
- 1. Prononciation favorisée par l'analogie de lève.

libre (comme l'ò semi-tonique entravé, § 15, III) est représenté en français par o au lieu de ou, non seulement devant nasale, ce qui est régulier (§ 47), mais devant toute autre consonne, particulièrement l ou r, — parfois sous une influence savante, —: soleil (\*sōliculo), à còté de soulas; préfixe por- dans portrait, à côté de préfixe pour- dans pourvu, etc.

b. L'o semi-tonique libre est parfois devenu e au lieu de ou¹: illo proclitique a produit lo, le. Le proclitique \*eccehoc a donné de même iço, ço, ce (Le même o est devenu ou dans oīl, oui, qui vient de hoc ille). La négation non, employée proclitiquement, a produit nen devant voyelle² (devant consonne on ne trouve que ne, probablement par assimilation avec la forme venue du latin nē). C'est ainsi encore que \*conocula a donné quenouille par dissimilation au lieu de conouille (§ 47). « Mosieur » (§ 77) est devenu mesieur, à côté de mes-sieurs, par analogie de le à côté de les.

Dans die dominica devenu didomenche, le sentiment de la composition du mot s'étant effacé de bonne heure, le second d a été traité non comme initial, mais comme intervocalique (à moins qu'il ne s'agisse d'une dissimilation), et l'o semi-tonique devenu atone s'est affaibli en e: diemanche,

puis dimanche (§ 42, a).

c. Très exceptionnellement l'o semi-tonique libre est représenté en français par un a: le proclitique soper (super) a produit sour, sar (§ 7, c, 1° Rem. II), l'a est dû à l'analogie de sus, § 13; nous avons sour dans sourcil (supercilio), sur ailleurs. L'adjectif\* prodis a donné régulièrement preus,—cas régime preu— § 23, a, tandis que l'adverbe \* prode, employé proclitiquement, a donné prou non moins régulièrement; mais l'eu de preux, devenu semi-tonique dans la locution preu d'homme, a abouti à u, d'où prud'homme (cf. § 54), à côté de la forme proud'homme, où est respectée

<sup>1.</sup> Cf. un changement semblable, par dissimilation, poter l'é semi-tonique entravé, § 15, III, Except.

<sup>2.</sup> Conservé dans nenni (= nen il).

l'alternance entre eu tonique et ou semi-tonique. — L'ő de foro, employé proclitiquement, est aussi devenu u dans la locution « au fur et à mesure », sans doute par assimilation avec l'u tonique de mesure.

d. Pleurer, substitué à plourer, lat. plorare, s'explique par il pleure, où l'eu vient de l'o tonique. Pour une analogie inverse, voy. § 23, a, except.

#### LES VOYELLES a, e, o, TONIQUES LIBRES

20. Les mots latins prato, pěde, sēro, flore, novo, où la voyelle tonique est libre, sont devenus respectivement en très vieux français: prét, piét, seir, flour, nuof.

On voit par là que, toniques et libres, l'a devient  $\ell$ , l' $\ell$  et l' $\ell$  se changent en une diphtongue qui commence ou se termine par un i (ei et  $i\ell$ ),  $\delta$  et  $\delta$  se changent en une diphtongue qui commence ou se termine par un u (ou, prononcé à l'origine en diphtongue, et uo). L'i et l'u commencent la diphtongue produite par la tonique ouverte, et terminent la diphtongue produite par la tonique fermée.

La diphtongue ei est devenue ensuite oi (§ 22), les diphtongues ou et uo ont abouti au son simple écrit eu (§ 23), de telle sorte qu'aujourd'hui c'est eu qui correspond toujours à l'o latin tonique libre, bref ou long, è à l'a, iè à l'è ouvert (è), oi à l'è fermé (è, i). Et comme ces mêmes voyelles libres, lorsqu'elles sont semi-toniques (§ 16), ont donné ou pour o latin, a pour a, e pour è ou è, un même mot (employé proclitiquement ou avec l'accent tonique) et un même radical (suivant que l'accent porte sur le radical ou sur le suffixe) peuvent avoix deux formes, où l'on voit alterner

ou et eu, a et é, e et ié ou oi : œuvre et ouvrage, sel et saler, mer et marin, toi et te, lièvre et levrette.

Remarque. De même que le pronom latin te a produit le français te dans l'emploi proclitique et toi dans l'emploi tonique, on a eu aussi, pour illorum, lour et leur (§ 185, Remarque), mais la forme leur a prévalu dans les deux emplois. C'est au contraire la forme proclitique qui a prévalu pour nous et vous (la forme tonique serait neus et veus) et pour « il a, il va », de habet et vadit employés comme auxiliaires, § 17 (la forme tonique ent été « il ét, il vét », au futur « il chanterét »).

21. L'é provenant de l'a tonique, et l'é de la diphtongue  $i\acute{e}$  ont aujourd'hui le son ouvert lorsqu'ils sont suivis d'une consonne prononcée (Cf. § 23, c).

#### a tonique.

Flexions -are, -ato, -atis: -er (pron.  $\ell$ ), - $\ell$ , -ez<sup>1</sup>.

Suffixe -tate: -té (bonté, etc); spatha, épée.

Mais: -arunt, -èrent; mare, mer (par é); tale quale, tel quel; hospitale, hôtel; patre, matre, fratre: père, mère, frère.

Claro, cler, écrit clair d'après il éclaire, § 30; ala, èle, écrit auj. aile; pare, per, écrit pair d'après paire, § 30. — Sur sapit, il set, auj. sait, voy. § 203, a.

Loyal, royal (au lieu de loyel, royel) ont subi une

<sup>1.</sup> Toutefois tra(n)s: très. Les pluriels des mots en -é se prononceraient probablement pay è sans l'influence du singulier.

influence savante; mal est la forme proclitique généralisée (§ 20, Rem.).

Lorsque, dans un mot français, l'a tonique libre du latin est maintenu, la forme est savante ou empruntée à une langue ou à un dialecte du midi (comme croisade, forme française croisée, ou cavalcade à côté de chevauchée).

## è tonique.

Pěde, pied (pié), mais: měl, miel, fêro, fier, par ℓ; fêbre, fièvre.

Sur ministerio, métier, voy. § 31.

\*Greve (pour grave, par analogie avec lève) a produit grief, aujourd'hui prononcé en deux syllabes à cause de la difficulté de faire entendre la diphtongue après un groupe de consonnes terminé par r (cf. § 30), difficulté à laquelle on doit sans doute la forme bref au lieu de brief (latin breve); iè est conservé, mais en deux syllabes, dans brièvement. Le latin lèvat a produit régulièrement: il liève (cf. le substantif verbal relief) devenu lève¹ par l'analogie indiquée § 26.

22. La diphtongue ei provenant d'é tonique  $(\bar{e}, i)$  est devenue au xu° siècle oi, prononcé d'abord o + y, puis à partir du xur° siècle  $o\acute{e}$ ,  $o\acute{e}$ ,  $w\acute{e}$ , enfin wa à Paris au xv° siècle :

Flexion -ēre: -eir, -oir; crēdit: creit, croit; vǐdet: veit, voit; pǐper: peivre, poivre; \*frǐgido, froit(§ 141); dǐgito, doit (écrit doigt sans raison)<sup>2</sup>.

1. On a prononcé aussi leve, avec e labial, par analogie avec lever.

a. Si l'on considère l'I tonique de frigido, digito, comme étant

Exceptions. La flexion-ēbat de l'imparfait et du conditionnel avait donné -eit, -oit (§ 229); au moment où -oit se prononçait -wet, l'élément labial de la diphtongue a disparu, et il est resté -et, qu'on a continué à écrire -oit jusqu'à 1835, époque où l'orthographe -ait a été adoptée par l'Académie. Même changement de oi en ai dans un certain nombre de noms ethniques en -eis, ois, latin -e(n)se, comme Français, Anglais (à côté de Danois, etc.), dans le suffixe -aie (latin-ēta) de châtaigneraie, saulaie, etc., dans craie, monnaie, etc. Nous avons encore double prononciation pour le mot venu de rigido: roide et raide. Pour d'autres mots, comme croire, après hésitation la forme en oi a prévalu. Cette transformation partielle de oi en è a commencé d'assez bonne heure, et, dans les exemples les plus anciens, c'est la graphie e qui a été substituée, très raisonnablement, à oi: tonitru, toneirre, tonoirre, tonnerre; vitro, veirre, voirre, verre; pē(n)sat, peise, poise, pèse 1.

23. a. La diphtongue ou provenant de l'é tonique (é, ŭ), et souvent écrite e dans les anciens textes, était devenue eu au xm<sup>e</sup> siècle:

Suffixes -ōre, -ōso: -our, -eur, (douleur, etc.); -ous, -eus, (douloureus, etc.). Sur la graphie -eux, v. § 182, n. Plōrat, ploure, pleure; vōto, vou, veu (écrit vœu). Gŭla, goule, gueule.

Exceptions. Devant une consonne labiale, ou se maintient

en entrave romane, le résultat sera le même (§ 31 bis). Pour digito, la vieille forme française doi, sans t, est embarrassante.

<sup>1.</sup> On a prononcé aussi pese, avec e labial, par analogie avec peser.

(en passant du son ow au son de la voyelle simple): rōbur, rouvre; Lŭpara, Louvre; lŭpa, louve (sur loup, voy. § 39). Dans d'autres exemples, ou, au lieu de eu, s'explique soit par une forme dialectale, soit par l'influence d'un dérivé où l'o, n'étant plus tonique, était devenu régulièrement ou (§ 7, d): pelouse, lat. pilosa, au lieu de peleuse, est méridional; amour, au lieu de ameur, nous est venu par la lyrique provençale, ou a subi l'influence de amoureux, amourettes, etc.; il noue s'est substitué à il neue, sous l'influence de nouer, lat. nodare; épous s'est substitué à épeus, lat. spo(n)so, sous l'influence d'épouser, épousailles. Pour une analogie inverse, voy. § 19, d.

Le pluriel neutre mora, transformé en féminin singulier, a produit régulièrement meure, devenu mûre sous l'influence d'un rapprochement instinctif avec l'adjectif venant de

matūra (§ 42, c).

b. La diphtongue uo provenant de l'ò tonique (ö) est devenue ue ou oe au x1° siècle, puis a pris au x111° siècle le même son eu que la diphtongue issue de l'ò:

Movet, muot, muet, meut; \*mobile, muoble, mueble, meuble;

Cŏr, cuor, cuer, cœur; \*ŏvo, uof, uef, œuf. Jŏvis, juos, jues, jeus (dans jeu-di)¹.

Exceptions. École, au lieu de « écœule », peut facilement s'expliquer par une influence savante; mais nous disons aussi vole et rossignol (au lieu de rossigneul, cf. épagneul). Dans rose, outre le maintien anormal de l'o, il faut constater la prononciation par ó fermé sous l'influence du ze qui suit (cf. chose, § 14).

Il prouve, il ouvre, se sont substitués à il preuve (probat),

1. Les deux mots composants sont traités comme frappés l'un et l'autre d'un accent tonique ; d'ailleurs, dans certains dislectes, l'ordre est interverti : provençal dijou.

il euvre (operit)<sup>1</sup>, sous l'influence de prouver, ouvrir, cf. ci-dessus a, except.

Dans avuec (ap(ud) hoc), devenu avec, et dans iluec, devenu illec, encore employé par La Fontaine, ue aboutit à è, sans doute sous l'influence du c final conservé (§ 138). D'ailleurs dans avuec la consonne labiale v devait absorber le premier élément de l'ancienne diphtongue, comme dans vuelt, vueut, lat. \*völit, devenu veut, dans bienvueillant (§ 256) devenu bienveillant (La présence de ue, eu dans les autres formes du verbe a empêché le subjonctif vueille de devenir veille, qui se serait confondu avec veille de veiller). Cf. vuide devenu vide, § 33, 1°.

Le premier élément de l'ancienne diphtongue ue peut aussi se dissimiler en ye lorsque cette diphtongue arrive à être suivie d'un autre u: loco, lueu, lieu (cf. § 39); oculos, uelz, ueus, yeus (tandis que oculo a produit ueil, euil, parce que l, n'étant pas suivi d'une autre consonne, ne s'y est pas vocalisé en u).

c. Le son eu, provenant de  $\delta$  ou  $\delta$  tonique, est aujourd'hui eu fermé ou eu ouvert selon qu'il est suivi ou non d'une consonne prononcée (cf. § 21): vœu et meut se prononcent « veu, meu », cœur et pleure se prononcent « keur, pleure ».

La graphie eu a été empruntée aux mots où cette diphtongue, aujourd'hui voyelle simple, vient d'un e suivi d'un l vocalisé (§ 54): chevels, cheveus. Lorsque ue et ou ont pris le son qu'on entendait dans cheveus, il était tout naturel d'écrire meut, au lieu de muet, neuf au lieu de nuef; mais la transformation graphique de cuer, coue (de \*cōda), cueille, était moins simple, car il s'agissait d'indiquer que le c ne prenait pas devant

1. Dans le latin populaire, operire, qui signifie « fermer », avait remplacé aperire.

eu la valeur s qu'il a normalement devant un e. On a tranché la difficulté de trois façons différentes, ce qui est fâcheux: en conservant la graphie ue dans cueille, cercueil1 (aussi dans orgueil pour une raison semblable); - en écrivant le nouveau son par œu au lieu de eu dans cœur; - en écrivant le c par qu dans queue. Alors que la diphtongue existait encore, on écrivait oef, oeil, oeure, plutôt que uef, ueil, uevre (qui pouvaient se lire vef, veil, vevre, puisque la lettre u avait deux valeurs au moyen-age); on a conservé cette forme pour œil, et mélangé les deux graphies dans œuf, œuvre. Dans d'autres mots on a introduit la graphie œu parce que des mots tout semblables, écrits par -eu, se prononçaient -u (anciennement -eü en deux syllabes), par exemple dans vœu pour éviter la confusion alors possible avec le participe passé veu du verbe voir. Ailleurs enfin œu a été substitué à eu sans aucune raison.

# ACTIONS DIVERSES SUR L'ÉVOLUTION DES VOYELLES

## Action des consonnes palatales.

24. Les consonnes palatales du latin sont c, g, i consonne (§ 65).

Il arrive souvent que l'i consonne (primitif ou issu des voyelles e ou i en hiatus, § 68) se joint simplement aux voyelles voisines pour former diphtongue avec elles,

1. § 15, I, exc. de l'a.

cf. § 7, e. Dans d'autres cas, l'i consonne, comme c, g, tout en produisant une consonne française, ajoute aussi un  $ye^{1}$  aux voyelles voisines.

#### ACTION SUR LA VOYELLE QUI SUIT

25. L'action sur la voyelle qui suit ne s'exerce que si la voyelle est libre. Devant les voyelles entravées, le ye des consonnes 'ch', 's', dj', produites par c, g et i consonne du latin (§§ 67-70), s'efface purement et simplement: cervo: 's'ervo, 'serf, cerf.

Les voyelles palatales a,  $\ell$ ,  $\ell$ , i (§ 9), donnant normalement en français, quand elles sont toniques et libres,  $\ell$ ,  $i\ell$ , ei, i (§§ 20 et 12), le ye provenant de la consonne palatale qui précède changera  $\ell$  en  $i\ell$ , se confondra avec i et avec le premier élément de la diphtongue  $i\ell$  et formera avec ei une triphtongue iei, susceptible de se contracter en  $i^2$ .

Donc, la consonne palatale n'agit pas sur l' $\ell$  tonique libre qui suit, ni sur l'i, elle change l' $\underline{a}$  en  $i\ell$  (au lieu de  $\ell$ ), et l' $\ell$  en i:

Medietate, meytate, moitié, à côté de sanitate, santé; placere, pla's rere, plaisir, à côté de debere, devoir ; cera, cire.

Ainsi, dans les mots français, la diphtongue ié peut venir soit d'un è tonique libre quelconque, soit d'un a

1. Sur le mot « ye », voy. § 61, note.

2. Il est possible qu'on ait passé directement de ré à i.

<sup>3.</sup> Mais en général les suffixes et flexions restent intacts après les palatales : placēbat, plaisoit (et non plaisit); Francē(n)se, François, Français.

tonique libre précédé d'une palatale, et l'i peut venir soit d'un i long (§ 12), soit d'un é tonique libre précédé d'une palatale, voy. aussi § 31.

On remarquera, dans *medietate*, que la palatale peut être séparée de la voyelle sur laquelle elle agit, cf. § 35.

- 26. La palatale qui a changé a en ié peut être une chuintante, 'ch' ou 'j' (§§ 67-70), plus tard ch, j; dans ce cas, le premier élément de la diphtongue ié a été ultérieurement absorbé par la chuintante, on passe de chié à ché (sauf dans chien, où l'é est nasalisé) et de gié à gé. C'est ainsi que les anciens verbes marchier, chargier, sont devenus marcher, charger, et, par analogie avec ceux-là, aidier (adyutare) est aussi devenu aider, tandis que le substantif moitié a gardé sa diphtongue. Achiève (\*accapat) est devenu régulièrement achève, et, par analogie, liève, où la diphtongue vient d'è (levat), est devenu lève, cf. § 209, c.
- 27. De même que la consonne palatale dégage devant une voyelle palatale la semi-voyelle palatale ye, il semble que, devant une voyelle labiale, elle puisse dégager un u semi-voyelle. Cette semi-voyelle labiale se confondrait nécessairement avec l'u issu de l'u long latin, et avec le premier élément de la diphtongue uo issue de l'o tonique libre, mais elle formerait avec l'o tonique libre une nouvelle diphtongue uo, qui passerait aussi à ue et à eu. Autrement dit, il semble qu'un o tonique libre précédé d'une palatale puisse se diphtonguer en ue comme l'o. Et nous constatons en fait que coperit a donné cuevre, comme opera: uevre; que juvene, jovene a donné juene,

cf. § 33, exc. Si l'on n'admet pas l'action de la palatale sur les voyelles labiales, on doit admettre que l'ó de certains mots était devenu b en latin populaire, sans qu'on puisse en donner d'autre raison que le voisinage d'une consonne labiale, qui a produit ailleurs un tout autre effet (§ 23, a, exc.).

28. Les consonnes palatales qui précèdent n'exercent d'action que sur une seule voyelle semi-tonique : l'a libre. Précédé d'une palatale, l'a libre semi-tonique, au lieu de se maintenir (§ 17), se labialise en e. Toutefois, cette action se manifeste surtout quand l'a est suivi d'une consonne labiale ou d'un n:

> \*camino, chemin canale, chenal

caballo, cheval \*canuto, chenu

\*galina, geline.

L'a s'est maintenu dans calumnia, chalenge, dans calore, chaleur, dans cathedra, chaière, chaire (§ 42, c), aussi dans chameau, chanoine (dans ce dernier, on peut admettre une influence savante). Il s'est maintenu aussi, parce qu'il y avait entrave romane, dans \*adcap(i)tare, achater, cap(i)tale, chatel, mais ultérieurement achater est devenu acheter1, chatel est devenu chetel (que nous écrivons « cheptel », — bien qu'on n'écrive pas achepter, — au risque d'en corrompre la prononciation).

L'a du proclitique jam s'est maintenu dans jà, malgré la palatale.

<sup>1.</sup> Acheter ressemblant à jeter, on a dit achiète (au lieu de achate), comme on disait giète (§ 209, c, n. 2); achiète est ensuite devenu achète, conformément au § 26.

28 bis. L'a semi-tonique entre deux palatales devient é dans jacere, gésir. Gisant est analogique, d'après gist, § 31.

#### ACTION SUR LA VOYELLE QUI PRÉCÈDE.

29. L'action sur la voyelle qui précède peut s'exercer sur les voyelles entravées comme sur les voyelles libres, sur les voyelles labiales comme sur les voyelles palatales.

Pour trouver le son produit sous l'influence de la consonne palatale, il suffit d'ajouter un i semi-voyelle à la voyelle soumise à son action, mais il faut se souvenir que cette action s'est exercée sur l'a tonique libre avant son changement en  $\ell$ .

30. Il résulte de cette observation que l'a libre ou entravé, tonique ou semi-tonique, donne ai lorsqu'il est suivi d'une palatale; cet ai a été prononcé éy dès la fin du xre siècle, et, bientôt après, é:

paria, paire \*exclariat, esclaire facto, fait ratione, raison laxare, laissier, laisser \*\* vaïs \*vaït (pour vadis, vadit), vais, vait, autres formes de vas, va, cf. § 17.

Exceptions. L'ai semi-tonique est devenu e labial, sans doute sous l'influence de la consonne labiale f, très anciennement dans fera (comparez taira, plaira),

1. Substantif verbal lais (ce qu'on laisse après soi), écrit encore ainsi par Villon; le mot a été rattaché par erreur à léguer et écrit legs, bien qu'on continuat à prononcer lès, mais le g parasite et erroné pénètre dans la prononciation.

plus récemment dans faisant, faisait (on écrit fais-, mais Littré recommande de faire entendre un e; cf. les prononciations feseur, fesable, dans Littré et dans le Dictionnaire général).

Le suffixe -ario, pour lequel on attendrait air ou aire (§ 7, c, 2°) est devenu -ier: caballario, chevalier; cellario, cèlier, écrit cellier, § 99, etc. Par imitation de ces mots, « bacheler » (\*baccalare) a été transformé en bachelier, « sangler » (singulare) en sanglier, « souler » (\*subtelare) en soulier.

Le suffixe -ier, après chuintante, est devenu régulièrement -er (§ 26): vir(i)diario (cf. § 68), vergier, verger. Après un groupe de consonnes terminé par une liquide, il nous est difficile de faire entendre la diphtongue ié; dès lors nous prononçons ouvri-er en trois syllabes (cf. ouvri-ez, ouvri-ons, §§ 218, 228); le peuple résout autrement la difficulté quand il prononce ouve-rier, c'est ainsi que marreglier (matriculario) est devenu anciennement marguelier, d'où, conformément à § 7, b, marguillier, cf. §§ 7, c, 1°, et 109, 2°.

31. Le ye dégagé par la palatale se confond nécessairement avec l'i long et avec le second élément de la diphtongue ei venant de l'é tonique libre. Au contraire, en s'ajoutant à la diphtongue ié, venant de l'é tonique libre ou de l'a tonique libre précédé d'une palatale, il forme la triphtongue iei, d'où i. Autrement dit, l'a tonique libre entre deux palatales, l'é tonique libre suivi d'une palatale et l'é tonique libre précédé d'une palatale (§ 25) produisent également un i.

jacet, gist (comme cēra, cire)

pěior, pire; děcem, dis; prětio, pris; secat, sie, écrit auj. scie<sup>2</sup>.

De même que decem donne dis, decimo donne régulièrement disme, et undecimo: ondisme, devenu onzisme d'après onze. C'est sous l'influence de disme, onzisme, que le suffixe -esme, issu régulièrement de -ēsimo (cf. caresme), est devenu notre suffixe ordinal iesme, ième.

Le suffixe -aco des noms de lieu, précédé d'une palatale, a donné -i, écrit -y: Victoriaco, Vitry (comp. Cambrai, de Cameraco, § 39, n. 2).

Par exception, le suffixe -*ĕrio* donne -*ier* (on attendrait *ir* ou *ire*, voy. § 7, c, 2°): ministĕrio, mét*ier*.

Même l' $\ell$  tonique entravé (qui contient en puissance la diphtongue  $i\ell$ ) devient i quand il est suivi d'une palatale : lecto, lit; sex, sis.

- 31 bis. Au contraire, l' $\ell$  tonique ( $\bar{e}$ , i) entravé par palatale donne ei, oi, comme l' $\ell$  tonique libre sans palatale. Il en est de même de  $\ell$  ou  $\ell$  semi-toniques, libres ou entravés, suivis d'une palatale.
- 1. Sur l's de gist, dis, pris, voy. §§ 93, 126, 144. On a écrit avec un x le substantif pris (comparez palais, de palatio) et le nom de nombre dis par imitation de l'orthographe de six (1), et pour éviter une confusion invraisemblable avec les formes verbales pris et dis. Quant à l'x de six, il a la prétention de rappeler l'x du latin sex, bien que le c contenu dans x latin se soit fondu avec la voyelle tonique et qu'il ne reste plus en français qu'un s (on prononce sis' et non sics').
- 2. Scie, au lieu de sie, est une orthographe doublement barbare, puisque le c, fondu en français avec la voyelle tonique, occupe une autre place en latin.

- 1º tēcto, teit, toit (comme tēla, teile, toile) stricto, estreit, estroit (comme pilo, peil, poil)
- 2º sexaginta, seissante, soissante ; tectura, teiture, toiture.

něcare et něgare, noyer (§ 32); plicare, ployer. pěiore, peieur, qui serait aujourd'hui poyeur si le cas sujet pire (§ 31) ne l'avait pas emporté sur le cas régime.

Exceptions. Dans quelques mots, la diphtongue oi s'est ultérieurement réduite à  $\ell$ , écrit le plus souvent ai (cf. § 22, exc.): dĭsco, deis, dois, dais; parēscere, pareistre, paroistre, paraître; benedĭcto, beneeit, § 6 bis, benoit (conservé comme nom propre) et benêt.

32. En vertu des lois indiquées §§ 31 et 31 bis, un radical de verbe qui contient un ĕ suivi d'une palatale doit avoir en français i ou oi suivant que le radical est tonique ou semi-tonique; les deux verbes noyer du vieux français (au sens de « noyer » et au sens de « nier ») se conjugaient « je ni, tu nies, il nie, nous noyons, vous noyez, ils nient ». Puis on a conjugué toujours avec oy ou toujours avec i en attribuant l'un des deux sens au radical noy, l'autre au radical ni, évidemment parce qu'il se trouvait que les formes avec radical tonique étaient plus souvent employées au sens de negare, et les formes avec radical semi-tonique plus souvent au sens de necare, cf. § 210.

Les verbes dont la voyelle radicale était i avaient au contraire partout le radical avec oy, mais ils ont subi l'analogie des verbes avec radical alterné; c'est ainsi que le vieux verbe loyer (ligare)<sup>2</sup> a passé du radical uniforme loy au radi-

1. Écrit auj. soixante, cf. § 31, note 1.

<sup>2.</sup> Composé aloyer (alligare) dont il nous reste le substantif

cal uniforme *li*, aujourd'hui *lier*, et que le verbe *ployer* s'est doublé d'un verbe *plier*, auquel on s'est efforcé de donner une nuance particulière de signification.

33. En ajoutant un ye à l'o tonique  $(\bar{o}, \check{u})$  et à l'o ouvert ou fermé  $(\check{o}, \bar{o}, \check{u})$  semi-tonique, on obtient la diphtongue oi, qui a passé par les différentes prononciations indiquées § 22.

En ajoutant un ye à la diphtongue ue, issue de l'b tonique (ŏ), on obtient la triphtongue uei, qui s'est réduite à ui; on a ui, même pour l'b tonique entravé, comme on a i, même pour l'è tonique entravé, § 31 (On a naturellement ui aussi pour u long, tonique ou semi-tonique, § 13).

## 1º ui et oi toniques:

nocet, nuist; \*cocere, cuire; nocte, nuit; \*vocita, vuide (devenu vide en vertu de l'absorption de l'élément labial de la diphtongue par la consonne labiale qui précède, § 23, b, exc.); \*ostio (class. ostio), uis 1.

voce, voiz, vois; nuce, noiz, nois; \*buxida, boiste.

aloi dans la locution « monnaie de bon aloi », c'est-à-dire de bon alliage.

- 1. Écrit huis à l'époque où le signe u pouvait avoir la valeur d'un u ou d'un v, pour éviter la confusion alors possible de uis et de vis; c'est pour la même cause que nous écrivons encore avec une h initiale, aujourd'hui inutile, huile, lat. olea, huit, lat. octo, huître, lat. ostrea.
- 2. Les substantifs vois, nois, crois, pois, pais, que nous écrivons aujourd'hui avec x au lieu d's, viennent de voce, nuce, cruce, pice, pace, et non de vox, nux, crux, pix, pax; mais, alors même que les mots français viendraient des nominatifs latins, l'x n'aurait pas plus de raison d'être que dans six (§ 31, note 1).

Exceptions. Căpreo a donné cuivre (au lieu de coivre), et cōgitat: cuide, comme si c'était cogitat; mais il faut tenir compte de l'action possible du c initial, § 27.

Co(g)noscere a donné régulièrement conoistre, mais est

devenu ensuite connaître, cf. § 22, exc.

## 2º oi semi-tonique.

ōtioso, oiseus; \*făsione, foison; modiolo, moyeu (à côté de modio, mui, § 168); octobre, oitouvre (à côté de octo, uit). — On a ennuyer (d'abord ennoyer), d'après il ennuie; appuyer d'après il appuie; cuidier d'après il cuide), cf. § 213.

33 bis. Le latin ui a donné ui français, sauf devant consonne, où il s'est réduit à u: je fui, tu fus, il fut, puis la 1<sup>re</sup> personne s'est assimilée à la seconde.

#### CONDITIONS DE L'ACTION DES PALATALES.

34. Il y a des cas où une palatale n'exerce aucune action sur les voyelles voisines, ce sont d'abord les cas où cette palatale ne produit pas le son ye (voy. §§ 39-41; 95, 3°; 104, a et b).

Par exemple (§ 104 a et b) le premier c d'un groupe de deux, ou c devant t+y, tombent complètement; le second c et t+y agissent, le cas échéant, sur la voyelle qui suit, mais leur action ne s'étend pas à la voyelle qui précède: \* insaccare, ensachier (et non ensaichier), \* tractiare, tracier (et non traicier), \* factiatis pour faciatis, fassiez (et non faissiez).

35. Cependant, tout en agissant sur la voyelle qui clédat. — MANUEL DE PROMETIQUE. 4

suit, le ye passe par-dessus t ou st, tr et même str, pour agir sur la voyelle qui précède: \*invitiare, invits'are, envoisier; angustiare, angoissier; \*impastriare, empaistrier, repairier, repaidrier, repairier. Quand le ye est avant le t, il le franchit aussi pour aller mouiller la voyelle qui suit: medietate, meytate, moitié.

Même franchissement progressif ou régressif d'une consonne, t, s fort ou s doux, dans : tractare, traitier; laxare, laissier; basiare, baisier'; \*plac'ere, pla'z'ere, plaisir.

Action régressive du ye après br, pr: \*ěbrio, ivre; cupreo, cuivre (cf. § 33, exc.).

36. Les consonnes labiales qui jointes à ye produisent une chuintante sont au contraire un obstacle à l'action du ye sur la voyelle qui précède: sapiatis, sachiez (et non saichiez). La voyelle qui précède reste aussi intacte dans les formes telles que: judicare, jugier (et non juigier); \*coratico, courage (et non couraige) 2.

Après nt, le ye agit ou non sur la voyelle qui précède, suivant qu'elle est ou non en syllabe finale: \*antius ou \*anteis, ains, vieux mot regretté par La Bruyère; mais Constantia, Coutance (et non Coutaince).

37. Le *l* mouillé laisse intacte la voyelle tonique ou semi-tonique<sup>3</sup> qui précède, laquelle est traitée tantôt

<sup>1. -</sup>er a été ensuite substitué à -ier, conformément au § 26 : empêtrer, angoisser, tracer, repairer (distinct du repérer actuel, mot savant), laisser, etc.

<sup>2.</sup> Couraige existe dans nos anciens textes, mais est dialectal.

<sup>3.</sup> Nous avons vu que l'e atone conservé devient i quand il est suivi d'un l ou d'un n mouillés, § 7, b: pavillon.

comme libre, tantôt comme entravée (§ 15, I, Rem.):
\*věcula, vieille; gubernaculo, gouvernail; fôlia, feuille
(par exception: ôlea, huile — cf. § 33, n. 1, — où c'est
la voyelle et non la consonne qui est mouillée); meliore,
meilleur; dôleo, je deuil (d'où le substantif verbal deuil).

Le ye qui mouille n n'agit pas non plus en principe sur la voyelle qui précède<sup>1</sup>: věniat, vieux français viègne; căneata, cognée. Toutefois, en syllabe finale ou devant consonne, ce ye exerce son action normale sur la voyelle, et c'est la voyelle ainsi transformée qui est ensuite nasalisée par la consonne nasale, conformément à § 51. L'adjectif féminin arměnia aurait produit « ermiègne », c'est le masculin arměnio qui est devenu ermin, avec le changement de l'ě tonique en i, en syllabe finale, sous l'influence du ye; et sur ermin on a fait ermine, hermine, § 15, I, exc. de l'a.

Exemples de l'action du ye sur la voyelle qui précède, devant n final ou appuyant : gaaing, gain (substantif verbal de gaagner, gagner, d'origine germanique), hautain (\*altaneo), saint (sancto), à côté de gagne, gagner, de montagne (\*montanea), de compagnon (\*companione) et compagne, compagnie, de Champagne (Campania), d'agneau (agnello); coin et cooing, coing (§ 79), poing, de pugno, à côté de cognée, cogner, cognassier, vergogne (verecundia), Bourgogne (Burgundia), oignon 2, prononcé ognon (\*unione); teinture, de

<sup>1.</sup> Exception faite de l'e atone maintenu, qui devient i, § 7, b: Avignon,

<sup>2.</sup> Dans l'orthographe oignon, ign est une graphie archaïque de n mouillé, on écrivait aussi montaigne, Champaigne, tout en prononçant par a. C'est sous l'influence de cette graphie équivoque

tinctura; engin, de ingenio; coint, vieux fr. (d'où accointance), de cognito.

Si l'on compare sein (sĭnu) et seing (sĭgno), qui se prononcent de même, on constatera que, dans le premier, ei est le produit normal de l'i tonique libre devant nasale (§ 49, b); dans seing, l'i provient du g latin, et contribuait à marquer l'ancienne mouillure du n, représentée encore par le g français, cf. § 79.

Les formes des verbes en -ingere telles que fingit, \*fincto, fingere, donnent régulièrement feint, ind. préset part. passé, et feindre; sans le ye, provenant de la palatale, on aurait eu fendre, comme pour findere. Dans les formes telles que « feigne, feignait » (cf. seigneur, de seniore), l'i qui précède gn ne change pas la valeur de l'é. Mais l'i de « plaignant, plaignait » indique que l'a du radical latin a été changé en ai, é, alors qu'on attendrait « plagnant, plagnait » comme « agneau »; il y a probablement eu influence analogique de plaint, très régulier à l'indicatif présent et au participe passé, plangit, plancto¹, et des formes des verbes en eindre. On dit aussi « joignant, joignait, » d'après joint, « témoigner » d'après témoin (testimonio), « baigner » d'après bain, ba(l)neo. On a dû prononcer « sagner

que nous prononçons « Montègne » le nom du grand moraliste du xviº siècle, et que M. Rostand fait rimer Philippe de Champaigne avec peigne. Le Dictionnaire général indique les prononciations pogne, pognée, pognard, pognet, mots où l'orthographe archaïque tend à introduire la diphtongue oi.

<sup>1.</sup> Phonétiquement, la 1<sup>re</sup> personne plango devait donner « je planc » sans aucune mouillure, et le substantif plangam « que je plange » (cf. § 101); la conjugaison des verbes en aindre, eindre, oindre, est le produit d'une série d'assimilations.

(sanguinare), sagnant, sagnait », transformés ensuite d'après je saing et par l'analogie des formes, elles-mêmes analogiques, « baigner, plaignant, plaignait ».

— « Châtaigne », de castanea, qui est en opposition avec « montagne », est considéré comme une forme dialectale; mais on trouve des mots, aujourd'hui en -agne, qui riment en -ègne dans les textes littéraires du xv° et du xvr° siècle.

La Fontaine, Voltaire et Hugo ont employé aragne (aranea), mais on a dit aussi araigne, d'où dérive araignée.

37 bis. Sur l'opposition entre paien (pa-ien) et payer (pai-ier), voy. § 96, c.

### Action de l'i long final.

38. Quand on compare mē(n)se donnant régulièrement mois (§ 22) et le parfait \*prē(n)si donnant pris, triginta donnant régulièrement trente (§ 43) et viginti donnant vint (§ 3 c), illa donnant régulièrement èle (§ 15, II), et illi (§ 185) donnant il, on est tout naturellement conduit à attribuer l'i de vint, de pris et de il à l'action de l'i long final, qui peut se formuler ainsi: l'i long final change l'é tonique (ē, I) qui précède en i.

De même: fēcī, je fis; vēnī, je vin (Cet i s'est propagé aux 3<sup>es</sup> personnes du singulier et du pluriel, qui n'avaient pas d'ī final: il prist, il fist, il vint). Et dans la seconde personne du singulier de ces mêmes parfaits, ĭstī a produit -is: tu mesis, tu veïs. Cf. § 235.

On est aussi tenté d'attribuer à l'i long final la forme

extraordinaire du nominatif pluriel de « tout »: tuit, lat. \*totti.

## Effets de l'hiatus et de la vocalisation des consonnes labiales<sup>1</sup>.

Il ne s'agira pas ici de l'e ou i atone en hiatus, qui était devenu une consonne palatale dès le latin populaire (§ 7, e); l'action des consonnes palatales a été indiquée ci-dessus.

Nous étudierons successivement les effets de l'hiatus sur la voyelle tonique et sur la voyelle semi-tonique.

#### IO SUR LA VOYELLE TONIQUE

Les voyelles atones labiales exercent une action remarquable sur la voyelle tonique qui précède. Toutefois, en dehors du cas où la labiale atone posttonique était déjà en hiatus avec la tonique sous la forme latine, cette 
voyelle atone ne peut exercer d'action sur la tonique 
qui précède, que lorsqu'elle en était séparée par une 
consonne palatale qui tombe ou une labiale qui se vocalise; lorsque les deux voyelles étaient séparées par une 
dentale, elles ne se sont pas rencontrées puisque l'atone 
était tombée avant la dentale intervocalique, § 140, voy. 
toutefois § 95, 2° (L'hiatus qui précède l'accent peut 
au contraire résulter de la chute d'une dentale).

- 39. L'o ou u atone en hiatus se joint sous forme de semi-voyelle à la tonique qui précède : déu(m), dieu,
- 1. Sur la chute et la vocalisation des consonnes intervocaliques, voy. §§ 95-96.

prononcé d'abord diew; on trouve aussi dans les textes la forme die, avec chute de l'atone malgré l'hiatus. Duos, doos, a produit le français dous (pron. dows), deus 1.

L'hiatus a pu se produire après la chute ancienne d'un c ou g intervocalique devant voyelle labiale. C'est ainsi que placui est devenu plaui, ploi, § 240, a, et placuit, plauit, plout, plot (labialisation de l'a en o, et adjonction, comme semi-voyelle, de la voyelle atone); que fago, hêtre, a produit le vieux mot fou, prononcé d'abord fow. Ajoutez: jugo, jou, aujourd'hui joug, § 168, note; pauco, pou, devenu peu, comme fou, ci-dessous, donne la forme feu; greco, grieu (conservé dans le nom propre Des Grieux); \*facunt, font. Mais après l'i, l'atone tombe dans amīco, ami. — Les mots foco, loco, joco ont donné d'abord uniformément fuou, luou, juou; la labiale f a absorbé le premier élément de la triphtongue dans fuou, devenu fou, puis feu; le même élément s'est changé en ye par dissimilation dans luou, juou, devenus lueu, jueu, puis lieu, jieu; enfin dans ce dernier mot la chuintante a ultérieurement absorbé le ye (cf. § 26), d'où jeu 2.

Dans le latin clauu(m), l'u consonne, placé devant voyelle labiale a dû ne pas se changer en v, mais former avec l'a la diphtongue au, qui devient régulièrement un o, auquel s'ajoute comme semi-voyelle la voyelle labiale atone, de là clou, prononcé d'abord  $clow^3$ . Le b sem-

<sup>1.</sup> Sur l'x de deux, voy. § 182, note.

<sup>2.</sup> Exceptionnellement, le c intervocalique de \*veraco et du suffixe -aco a donné un ye, comme lorsqu'il est suivi d'un a (§ 95): vrai, Cambrai. De même, pour pauco, on trouve poi à côté de peu.

<sup>3.</sup> Comparez avec claue, où l'u consonne, n'étant pas devant

ble aussi s'être vocalisé directement devant u dans: \*habunt, ont; dēbuit, deut, dut; habuit, out, cf. § 240, a; tabula, taule, tôle (à côté de table, § 108); et même devant a pénultième dans gabăta donnant gauta en latin populaire (§ 14)². Le prétérit sout s'explique soit par une vocalisation semblable du b issu du p intervocalique de sapuit, vocalisation qu'on constate aussi dans lüpo donnant lou (§ 143, note), soit par l'analogie de out.

40. Avec e ou i toniques, o ou u atones en hiatus peuvent former une diphtongue ui par l'intermédiaire de iu: tēgula donne téule, tiule, tuile (cf., § 109, 3°, regula donnant ruile à côté de reille). \*Sĕquere a pu se prononcer sècvere, d'où sivre, et sècuere, d'où, après la chute du c, seure, siure, suire. \*Sĕquo, c'est-à-dire sĕcuo, a pu produire d'une part sieu, d'autre part seu, siu, sui, plus tard suis par analogie, (et de même \*sĕquis, \*sĕquit)³. \*Sĭo pour sum a donné seu, siu, sui. Comparez

voyelle labiale, est devenu régulièrement v, § 66 (puis f après la disparition de la voyelle atone, § 143) et n'a fait obstacle ni à la transformation normale de l'a tonique libre en é, ni à la chute de la voyelle atone, qui n'était pas en hiatus; de là clef, au pluriel clés, § 121. De même: Andegauo a donné Anjou, et Andegauis: Angers; Pictauo a donné Poitou, et Pictauis: Poitiers. L'r, dans ces deux noms de villes, ne peut s'expliquer que par une analogie avec des pluriels tels que dangers, métiers, ou Louviers (Locoveris).

- 1. C'est-à-dire changé en la semi-voyelle w, sans passer par v.
- 2. Quelquefois même dans le groupe br, voy. forge, § 97, 10, b.
- 3. Devant une voyelle qui se maintient, l'u de \*sequere ne peut aboutir qu'à v ou w (§ 97, 3°): \*sequat, siewe ou sive. Ces différentes formes se sont fondues dans le radical actuel suiv. Si coquere n'a pas été traité de même, c'est qu'il était devenu \*cocere.

encore rivo donnant riu, d'où rui conservé dans le nom propre Duruy.

41. La voyelle labiale atone en hiatus, ou devenue en hiatus après chute du c ou g intervocalique ou vocalisation du b, a pu aussi se consonniser: \*judĕo¹ a donné juiéu, juiu (juiw), juiv, ensin juif masculin, féminin juive. Grĕco a donné de même griéu (griew), qui d'une part a abouti à grieu, cité plus haut § 39, d'autre part est devenu griu (griw), griv, féminin grive. Sēbo a donné seuv, siuf, et par métathèse suif.

— Le v s'explique de même dans Mathevon, forme dérivée de Matthĕo, Mathieu.

L'u en hiatus, précédant la voyelle tonique, est aussi devenu v dans januario, janvier.

#### 2º SUR LA VOYELLE SEMI-TONIQUE.

42. a. De même que l'atone post-tonique forme diphtongue avec la voyelle tonique qui la précède, l'atone protonique peut former diphtongue avec la voyelle semi-tonique qui la précède: \*frigoroso, donnant friu-ros, fruireus (puis frileus² par dissimilation) est tout à fait semblable à tegula donnant tuile. «Apud » proclitique donnant od, ot, o, est semblable à sapuit donnant sot. (La dentale finale de od est tombée en raison de l'emploi proclitique devant consonne).

<sup>1.</sup> L'accent était resté sur la pénultième de judaco après le changement de la diphtongue ac en č.

<sup>2.</sup> Après le groupe fr, ui s'est réduit à i, comme ié à é après br dans brief, bref.

Dans di-demanche (die dominica), di est proclitique; l'hiatus avec e labial, après la chute du d intervocalique, s'est résolu par une contraction: dimanche.

Dans aemant (adamante), praerie (\*prataria), l'a semi-tonique joint à l'e labial atone aboutit à la diphtongue ai. (Cf. maestre, maître, ci-dessous, c).

b. Mais le cas de beaucoup le plus fréquent est celui de l'hiatus entre la voyelle semi-tonique et la voyelle tonique qui suit.

Quand la voyelle semi-tonique est e labial, provenant soit de a après chuintante, soit de e ou i, elle s'efface ordinairement : \*cadere, chadeir, cheoir, choir; videre, vedeir, veoir, voir; sedere, sedeir, seoir, prononcé soir; — \*viduto, veü, vu; creduto, creü, cru; \*leguto, leü, lu; securo, seur, sûr; \*debuto, deuut, deü, dû; debuisti, deüs, dus; debuisset, deüst, dust, dût; — vitello, veel, veau, prononcé vô; \*sigëllo, seel, seau, écrit sceau et prononcé sô; —

2. Nous verrons que devant le même suffixe -ello, l'a ne s'efface pas, ci-dessous d.

r. On la trouve changée en i dans quelques mots où elle était suivie de voyelles issues de i ou de  $\bar{o}$  latins : laetitia, leesse, liesse (peut-être influencé par l'adjectif  $li\acute{e}$ , de laeto); leone, leon, lion; paeonia, peoine, pivoine (avec intercalation d'un v comme dans parevis. cf. § 7, a, 2°, note).

<sup>3.</sup> La palatale et la dentale intervocaliques tombant également, \*sigello et \*sitello devaient produire la même forme, seau. Il ne faut pas croire qu'en écrivant sceau, sceller, on ait eu l'idée déraisonnable de représenter par un c le g latin (qui occupe une autre place dans le mot); mais seel, jadis prononcé se-el, a été lu par erreur scel lorsque le mot a été réduit à une seule syllabe; la confusion du c et de l'e est fréquente.

vidisti, veïs, vis¹; — \*ætatico, eage, åge; — minus cadente, mescheant, méchant; cadentia, cheance, chance (cf. redemptione, reançon, rançon, où l'hiatus est entre deux semi-toniques).

Toutefois, devant les flexions du participe présent, de l'imparfait, des deux premières personnes plur. du présent, qui tendent naturellement à se détacher du radical<sup>2</sup>, l'e radical s'est maintenu, avec palatalisation en é dans séant (et séance), échéant (et échéance, tandis que cheance a donné régulièrement chance), mécréant (et créance), ou avec intercalation d'un ye, dans seyant, asseyons, asseyait (postérieurement à l'époque où ei était ailleurs devenu oi), ou avec transformation analogique, dans assoyons d'après assoir, voyant d'après voir et il voit, croyant (et croyance) d'après croire et il croit.

c. L'a semi-tonique (même non précédé de chuintante) s'efface aussi 1° devant un autre a (baaille, bâille; gaagne, gagne), 2° après labialisation, devant a, 3° sans doute aussi après labialisation, devant  $\delta$  (latin classique  $\delta$ ,  $\tilde{u}$ ); dans ce dernier cas, la labialisation est généralement moins ancienne, ce qui explique qu'elle ne se manifeste pas dans l'orthographe.

1. Toutefois reine, reine, ci-dessous c, note. Mais cf. d'autre part -aticio, -eïs, -is, § 7, a, 2°.

<sup>2.</sup> L'exception ne s'étend pas aux flexions du prétérit -is, -us, etc., parce que plusieurs formes de prétérit avaient déjà l'accent sur la même syllabe à toutes les personnes, ni à la flexion participiale -u, soumise à l'analogie du prétérit, ni à la flexion -oir de l'infinitif, d'autres verbes (en -ère) ayant l'accent sur la première syllabe à l'infinitif.

Exemples: maturo, madur, meür, mûr; \*placuto, ploü, pleü, plu; \*habuto, oü, eü, u; \*agurio, oür, eür, ur (heur par fausse étymologie); — Sacōna, Saone, Sône; \*agusto, aoust, oût; satŭllo, saoul, prononcé sou; pavore, peor, peur. Dans avunculo, aunculo, oncle, et dans hac hora, ha hora, aura, or (§ 14), la contraction remonte au latin populaire. — Dans pavone, \*tabōne, il y a eu contraction en a nasal: paon, taon, prononcés pan, tan.

Lorsque l'a semi-tonique est suivi de i, è, iè, ei, il y a eu généralement contraction en ai, prononcé successivement ay, ey, è: magistro, maestre, maistre; radice, raïs, rai dans raifort; fagina, faïne, faîne¹; cathedra, chaière, chaire; catena, chaeine, chaîne.

— Toutefois le suffixe -if s'est maintenu distinct de la racine dans nativo, naïf, et de même la flexion -ir dans \*invadire, envaïr², \*tradire, traïr (à côté du mot d'emprunt traître, devenu régulièrement traître)³.

- d. Devant les flexions de la 1<sup>re</sup> conjugaison, l'a semitonique se maintient, tantôt tel quel, avec intercalation
- 1. On a de même regina, reine, reine, qui s'oppose à vidisti, veïs, vis, ci-dessus b. On trouve aussi la forme roine, influencée par le masculin roi.
- 2. Dans envahir, trahir, l'h de l'orthographe actuelle n'a pas d'autre valeur qu'un tréma sur l'i, on n'écrit pas nahif.
- 3. Le latin traditor, accentué sur l'i sous l'influence du verbe tradir, de \*tradire, est entré dans la langue alors que le groupe tr avait déjà subi son évolution en dr dans les mots tels que vitro, devenu védre; c'est pourquoi ce groupe s'est maintenu dans traître.

d'un ye ou d'un v, dans \*batare, baer, bayer (aussi béer, d'où béant, d'après il bée), \*imblatare, emblaer, emblaver¹; tantôt en formant avec le ye intercalé le son èy, \*disblatare, déblayer; tantôt, ce qui est plus extraordinaire, en se labialisant en o, natare, vieux français noer². Même changement en o dans natale, noel, et dans patělla, poêle (aujourd'hui avec contraction en wa). Dans \*pratěllus, pradels, praels, et dans \*flagěllus, flaels³, au moment de la diphtongaison régulière de l'è en ea, l'a semi-tonique a formé diphtongue avec le premier élément de la diphtongue ea (cf. maestre, maistre, ci-dessus c), d'où praiaus, préaus, et flaiaus, fléaus. Nous avons vu, ci-dessus b, que devant le même suffixe -el, l'e labial s'efface.

e. L'o, ou, semi-tonique, s'efface devant les sons labiaux u, ou, oin: \*potuto, poü, peü, pu; cuculla, cooule, coule; cotoneo, cooing, coing. Toutefois la flexion -oir s'est maintenue distincte de l'ou du radical, dans \*potere, pooir , pouvoir, avec intercalation d'un v par analogie avec mouvoir (latin movere); devant les flexions du même verbe qui commencent par a, é, le maintien de l'ou du radical est normal comme dans louer, de locare et de laudare, nouer, de nodare, vouer, de \*votare, jouer, de jocare, et louant, nouez, voua, jouant,

<sup>1.</sup> Comparez le v de parevis (§ 7, a, 2°, note) et de pouvoir (ci-dessous e).

<sup>2.</sup> Comme on a aussi « il noe, noue », il est probable que le latin populaire disait nautare (influence de nauta?)

<sup>3.</sup> Le g paratt avoir disparu, comme dans magistro, sans dégager de ye, ou du moins sans que le ye ait agi (§ 96, c).

<sup>4.</sup> Tandis que veoir est devenu voir (ci-dessus, b).

etc., dans *rouable*, barre à remuer, de rutabulo (on a aussi une forme contractée récente *râble*). De même, l'ou semi-tonique en hiatus se maintient dans : ouicula, oueille, ouaille; scrofella, escrouelle<sup>1</sup>, cf. § 96, a.

Nous avons vu, § 3, b, que co initial en hiatus s'est assimilé à qu, dont il ne reste que le son palatal q; de même que quare a produit car, coagulat et \*coacticat ont produit caille et cache, où il ne reste plus trace de l'o semi-tonique en hiatus.

Devant le suffixe -ier, l'o semi-tonique en hiatus se maintient, sans passer à ou, puis devient oi (wa): löcario, loyer, \*nūcario, noyer, föcario, foyer. Dans boyau, anciennement bodel, boel, de botello, et noyau, anciennement nodel, noel, de \*nodello, le ye provient du premier élément de la diphtongue ea produite par è ouvert devant l vocalisé aux cas en s (cf. préau, cidessus d). \*Jocale a donné jouél (par é fermé, § 21) comme jocante a produit jouant; la forme joyau provient d'un changement de suffixe, comme aussi noyau si on le fait venir de nūcale au lieu de nodello.

#### Action des consonnes nasales.

#### SUR LA VOYELLE ENTRAVÉE.

## 43. La consonne nasale suivie d'une autre consonne

<sup>1.</sup> Dans écrouelle, le groupe cr a empêché l'ou de former diphtongue avec è de -elle (cf. ouvrier, § 30). Au contraire, dans oueille la diphtongue s'est produite, on a prononcé wèille, et wè est devenu wa comme dans la diphtongue oi. La voyelle ou de la syllabe initiale est aussi devenue semi-voyelle dans l'adverbe affirmatif ouī, prononcé wi.

nasalise la voyelle qui précède (voy. § 75), qu'elle soit tonique ou semi-tonique, mais les voyelles se sont généralement ouvertes par l'effet de la nasalisation (§ 10):

l'é ou é devient d'abord é nasal, mais bientôt après a nasal, dès la fin du xr° siècle, se confondant ainsi avec l'a nasalisé: vent prononcé comme avant. Exemples: pĕndere, pĕndēnte, pādre, pādā; vēndere, vādre; fīndere, fādre. — L'ī de mĭnor avait eu le temps de se diphtonguer avant de se trouver entravé par la chute de l'o atone; de là meindre, moindre, au lieu de mendre prononcé mandre, à moins qu'on n'admette la réaction de meins sur mendre, cf. § 50, note.

Remarque. La fréquence de la position du préfixe et proclitique in devant consonne a fait traiter l'i de ce mot comme celui de inde. Les deux mots aboutissent à en, prononcé an. Sur la chute de la dentale de inde, voy. § 145, f.

l'i devient è nasal: quindecim, keze; \*quinquanta, cèkate.

l'ó ou ò et l'au deviennent ò nasal: monte, môt; montanea, motagne; \*undecin, ôze; Catalaun(i)s, Chalòs. — Exceptionnellement o semi-tonique devient a nasal dans: \*dom(i)cella, vieux français dacèle (sur demoiselle, voy. § 7, c, 1°, Rem. l); \*dom(i)niario, dager (à côté de dom(i)nione, dôjô), cf. dame, § 47.

l'ū devient eù nasal : lūn(ae)die, leudi.

En se reportant au tableau des sons vocaliques clasés d'après leur degré d'ouverture (§ 9), on se rendra compte que les voyelles latines, lorsqu'elles se nasalisent en français, s'ouvrent, prennent un son plus ouvert, immédiatement ou ultérieurement,  $\ell$  ou  $\ell$  passe à  $\tilde{a}$ ,  $\delta$  à  $\tilde{o}$  ( $\delta$  nasal), i à  $\tilde{e}$ , u à  $\ell u$ . Nous verrons (§§ 44 et 45) l'importance particulière de cette remarque.

Sur l'o entravé de somno, hom(i)ne, voy. § 49, a; sur l'e entravé de fem(i)na, voy. § 49, b.

La nasalisation des voyelles résulte de l'abaissement anticipé du voile du palais, qui va être nécessaire pour prononcer la consonne nasale; comme nous le verrons plus loin, la consonne nasale appuyante s'est prononcée fort longtemps à côté de la voyelle nasalisée.

44. Devant une autre nasale, la voyelle nasalisée s'est dénasalisée au xvn° siècle, mais en conservant le son plus ouvert qu'elle avait pris par l'effet de sa nasalisation, de telle sorte que ardem-ment (ardan-ment) se prononce aujourd'hui « ardament », solen-nel « solanel »; printen-nier, où le nom se lie au suffixe par n, est devenu et s'écrit printanier.

Emmancher, emmurer, etc., ne sont pas arrivés à se prononcer « amancher, amurer » parce qu'on y sent le préfixe en, cf. ennuyer, § 46.

#### SUR LA VOYELLE LIBRE, DEVANT VOYELLE MAINTENUE.

45. La nasale a pour effet ordinaire d'empêcher ou d'arrêter à un certain degré la transformation des voyelles libres qui précèdent, puis de les nasaliser au moyen âge (sauf i et u), avec les mêmes changements que pour les voyelles entravées (§ 43), mais cette nasalisation des voyelles libres ne s'est pas maintenue, sauf en syllabe finale, et la dénasalisation s'est opérée

en laissant à la voyelle le son nouveau qu'elle avait pris, exactement comme pour les voyelles entravées par deux nasales (§ 44). Les voyelles libres ont formé quelques diphtongues nasales; ién (où  $\hat{e}$  n'a pas passé à  $\hat{a}$ ), ain et ein prononcés anciennement  $\hat{e}yn'$ , aujourd'hui  $\hat{e}$  en syllabe finale (§ 50),  $\hat{e}$  dénasalisé devant voyelle (§ 49, b). Ain et ein peuvent d'ailleurs provenir aussi de voyelles entravées, § 51.

46. La nasale n'exerce pas d'action, au moins d'action durable, sur celles des voyelles libres qui normalement ne changent pas ou ne subissent qu'un minimum de changement, comme i,  $\bar{u}$ , et les semi-toniques:

līma, lime; lūna, lune; manere, manoir; vēnire, venir; \*fēnuculo, fenouil; mīnuto, menu.

L'i semi-tonique de inimico, \*inodiare, s'est nasalisé en a par analogie avec in suivi d'une consonne, puis s'est dénasalisé en a (cf. § 44) dans ennemi, devenu en vieux français anemi (sur ènemi, voy. § 18, exc.), mais l'a est resté nasal dans ennayer.

47. Toutefois, la nasale empêche l'o semi-tonique de devenir ou : sonare, sonner ; donare, donner. Cet o conservé s'est nasalisé au moyen âge<sup>1</sup>, on a prononcé sonner, don-ner, c'est ce qui explique les deux n de l'orthographe, que nous avons conservées à tort malgré la dénasalisation (voy. § 75).

Mais l'6 fermé de donare était devenu un o ouvert

Et de même l'o provenant de au dans « bête de somme ».
 CLÉDAT. — MANUEL DE PHONÉTIQUE.

nasal (§ 45), et, au moment de la dénasalisation, il est resté un  $\delta$  ouvert; ainsi, c'est par l'intermédiaire d'une nasalisation que l' $\delta$  de dónare est devenu l' $\delta$  du français dôner. Cf. §§ 44, et 49, a.

L'o est resté nasalisé dans les proclitiques on, mon, ton, son, devant voyelle initiale (à plus forte raison devant consonne, où il est entravé); toutefois la prononciation hésite entre: on-n arrive ou o-n arrive; monnami ou mo-n ami.

L'o semi-tonique devant nasale est devenu exceptionnellement a dans dominicella, damoiselle (puis demoiselle, nous avons conservé le masculin par a, damoiseau), dans domino et domina employés proclitiquement et aboutissant à dame des deux genres (dame Jeanne, vieux fr. dame-Dieu, puis dame féminin a passé à l'emploi tonique, une dame). Cf. dancelle, § 43.

48. La nasale n'empêche pas la diphtongaison de l'è tonique libre: těnent, tiènent (les deux n de notre orthographe représentent la prononciation nasalisée de la diphtongue au moyen-âge: tièn-nent).

L'a tonique libre suivi d'une nasale devient ai (comme a + palatale, cf. § 30). Ainsi, quand ils sont libres devant nasale, l'a semi-tonique reste a (§ 46) et l'a tonique devient ai; il en résulte qu'un verbe comme amare aura en français un double radical: aim-tonique, am-semi-tonique (quand l'accent porte sur la flexion): il aime, nous amons. Ultérieurement le radical tonique s'est substitué au radical semi-tonique, mais nous avons conservé comme substantif l'ancien participe présent amant. — Ai devant nasale

s'est nasalisé, puis dénasalisé en è, toujours écrit ai, (§ 45), il est resté nasalisé en syllabe finale (§ 50).

- 49. La nasale empêche le changement d'é et è toniques libres en eu (comme celui d'é et è semi-toniques en ou, § 47), elle arrête le changement de l'é tonique libre au degré ei.
- a. Bona, français bone (et non beune), puis, par nasalisation au moyen-âge, bon-ne (cf. § 47), aujourd'hui bone, mais écrit encore avec deux n. L'o fermé de donat était devenu o ouvert nasal (§ 45), il est resté ouvert en se dénasalisant, et nous prononçons aujour-d'hui done, en écrivant donne comme du temps où on disait don-ne.

Nous plaçons ici les exemples de somno, somme, hom(i)ne, homme, bien que l'o y soit entravé, parce que le groupe mn s'est réduit à m: some, puis son-me, écrit somme. Sur dame, correspondant à dom(i)na, voy. § 47.

b. L'é tonique libre de plēna, vēna, minat est régulièrement devenu ei, mais il n'a pas passé ensuite à oi (§ 22): pleine, veine, meine (aujourd'hui écrit mêne, cf. § 211). La forme avoine, latin avēna, est considérée comme dialectale. — Ei devant nasale s'est nasalisé, puis dénasalisé en è, toujours écrit ei, § 45 (il est resté nasalisé en syllabe finale, § 50).

Nous plaçons ici l'exemple de fem(i)na, bien que l'é y soit entravé, parce que l'entrave s'est ultérieurement réduite; l'é tonique entravé est régulièrement devenu  $\ell$ , § 15, II, dans femne, puis feme, § 78, puis m a

nasalisé en  $\tilde{a}$  la voyelle tonique (§ 45), d'où fan-me, écrit femme, plus tard fame, toujours écrit femme, après la dénasalisation, cf. § 44.

#### SUR LA VOYELLE LIBRE EN SYLLABE FINALE.

50. L'i et l'u ne se sont nasalisés que lorsqu'ils étaient entravés (§ 43) ou lorsque la nasale terminait le mot, et seulement à la fin du moyen âge: fine, fin',  $f\tilde{e}n'$ ,  $f\tilde{e}$ ; —  $\bar{u}$ no, un',  $\tilde{e}un'$ ,  $\tilde{e}u$  (cf. § 75).

Les autres voyelles, comme nous l'avons vu, se sont souvent nasalisées, même devant voyelle (§§ 45-49), mais elles ne sont restées nasalisées que devant consonne (§ 43), ou lorsque la voyelle atone qui les suivait est tombée, c'est-à-dire en syllabe finale:

pane, pain (pē); sĭnu, sein (sē); plėno, plein (plē)¹; cane, chien; těnet, tient; rěm, rien; bŏno, bon; dōno, don; pōnit, pont (écrit à tort pond, voy. § 201).

## ACTION DU n MOUILLÉ.

- 51. Nous verrons, § 79, quelles sont les conditions de la mouillure du n. Le ye, d'où résulte la mouillure, a pu exercer une action, que nous avons étudiée (§ 37), sur la voyelle précédente. D'autre part, en syl-
- 1. C'est la nasale qui a empêché la diphtongue ei de sein et de plein d'aller jusqu'à oi (§ 49, b). Toutefois on a oi dans foin, de fono, et moins, de minus (d'où moindre, § 43, cf. avoine, § 49, b), et cette diphtongue, en se nasalisant, est devenue wē, comme il est expliqué § 51. Au xv11° siècle on prononçait aussi meins et meindre.

labe finale ou devant une autre consonne, n mouillé, comme n non mouillé, a produit la nasalisation de la voyelle, maintenue jusqu'à nos jours.

Or, a + ye donne la diphtongue ai, et  $\ell$  ( $\bar{e}$ ,  $\bar{i}$ ) + ye la diphtongue ei (qui ne devient pas oi quand une nasale suit, § 49, b), et nous avons vu, § 45, que ces deux diphtongues, sous l'influence de la nasale, aboutissent à  $\ell$  nasal, écrit ain ou ein. C'est ainsi que saint, de sancto, et seing, de signo, ceint, de cincto, se prononcent de même depuis que les consonnes finales sont amuïes; -angere et-ingere donnent -aindre et -eindre, prononcés de même.

ě tonique + ye donne i. Cet i, en se nasalisant, comme l'i provenant de l'i long (§ 43), deviendra è nasal écrit in: ingěnio, engin.

 $\delta(\bar{o}, \check{u}) + ye$  donne oi. Nous savons que la diphtongue oi arrive à être prononcée we (§ 33); devant la nasale, le second élément se nasalise, et on obtient la diphtongue nasale  $w\bar{e}$ , écrite oin, dans joindre, latin  $i\check{u}ngere$ ,  $i\acute{o}ngere$ , dans coin, de  $c\check{u}neo$ , etc.

u du latin + ye donne ui français (§ 13); le second élément de la diphtongue se nasalise dans juin, de iûnio.

52. Lorsque le *n* mouillé est suivi en français d'une voyelle, comme dans *montagne*, *peignait*, etc., il a aussi produit la nasalisation de la voyelle précédente, mais il y a eu ensuite dénasalisation, conformément au § 45.

## Action du l appuyant.

53. Au xue siècle, le l appuyant s'est vocalisé en un

u qui forme diphtongue avec la voyelle précédente : altero, altre, puis autre, prononcé d'abord awtre, ensuite owtre, enfin ôtre à partir du xvre siècle. La forme proclitique al (= à le) devant consonne est devenue au. Dans le pluriel als (= à les), l était tombé très anciennement devant la flexion s (§ 82), d'où as, refait en aus, aux, sur le singulier.

54. Capillos, chevels, est devenu cheveus (prononcé d'abord chevews). Bellos, bels, est devenu beaus, et bello, bel, devant un substantif commençant par une consonne, est devenu beau (prononcé d'abord beaw, bed au milieu du xvie siècle, et bientôt après bo comme aujourd'hui). Quand nous trouvons bels et chevels dans les anciens textes, nous les prononçons instinctivement l'un et l'autre par è, mais il est certain qu'ils ne devaient pas se prononcer de même: l'è de chevels, qui provient d'un è fermé (i bref) du latin populaire, devait se prononcer moins ouvert que celui de bels (en latin bellos par è ouvert), cf. § 15, II.

Dans les formes proclitiques, qu'on trouve devant consonne, del (de le), el (en le), l'e semi-tonique représente un é fermé du latin populaire, celui des prépositions de et in. En se combinant avec l vocalisé devant la consonne initiale du mot qui suit, il a produit eu ou ou, puis u: deu, dou. du; pour el on rencontre aussi eu, ou, u, mais la forme ordinaire, dans nos anciens textes, est ou. Sur eu, ou, d'une autre origine, devenant aussi u, voy. § 19, c. — Dans les pluriels dels (de les), els (en les), l était tombé très anciennement devant s de flexion (§ 82), d'où: des, es (dans bachelier-ès-lettres<sup>1</sup>, etc).

1. Si le mot es était resté usuel, on prononcerait  $\ell$ , comme on prononce  $d\ell$  pour des.

- 55. Folles, fols (par b), est devenus fous (prononcé d'abord fows), et ültra, oltre, par b, est devenu outre; mais b entravé à lui tout seul aurait produit ou dans ce dernier mot (§ 15, III); de même dans pülsare, pousser (il n'y avait aucune raison d'introduire une l dans pouls, substantif verbal de pousser).
- 56. Le *l* appuyant s'est fondu avec l'*u* long qui le précédait, et il a disparu sans exercer aucune action sur l'*i* long: nūllos, nuls, nus; fīlius, filz, fis (ainsi écrivait Montaigne; la consonne la été rétablie dans l'orthographe pour différencier ce substantif, sans aucune utilité, de la forme verbale fis, tandis qu'on écrit régulièrement un lis, et non un lils, sans craindre une confusion invraisemblable avec tu lis).

# Action du s appuyant.

- 57. Le s appuyant, en disparaissant au xm<sup>e</sup> siècle, a changé l'a qui précédait en a (paste, pate), l'è en e (teste, tête), l'ò en b (coste, côte), bien que l's n'ait disparu de l'orthographe qu'au xvm<sup>e</sup> siècle. Le même effet a été produit beaucoup plus tard par la chute du s final, mais seulement sur l'a et l'è<sup>1</sup>; comparez l'a de chat et celui de tas (tâ), l'è de billet et celui de succès (succè). Jadis l'a et l'è des mots en -at et en -et se pro-
- 1. L'o tonique sonne aussi 6, mais devant n'importe quelle consonne finale muette: nous prononçons pot comme repos; il en est autrement dans la Suisse française et dans la partie de la France voisine de la Suisse, où pot se prononce pò.

nonçait aussi d et  $\ell$  au pluriel, mais l'assimilation s'est faite avec le singulier.

L'é semi-tonique est devenu é au lieu de é dans estendre, étendre, espée, épée, etc. C'est sous l'influence de il revêt et de tête qu'on écrit et que souvent on prononce revêtir, têtu, au lieu de « revétir, têtu »; on a surtout é semi-tonique quand la voyelle tonique qui suit est autre que é, i, u: revêtant, mêlons, il mêlait.

Il y avait chute de s appuyant dans la réduction de s redoublé en s simple (on a continué à écrire l's double, pour la différencier de l's intervocalique prononcée ze); c'est ainsi que grasse se prononce « grâ-se », à côté de « fa-se » (par a ouvert bref) du verbe faire, où il n'y a jamais eu deux s prononcés, on a dit d'abord fa'se et on écrivait face. De même fosse se prononce « fô-se », à côté de crosse (crò-se), jadis croce, qui a toujours son à ouvert.

# Effacement de l'e labial dans la langue moderne.

58. Nous avons vu les sources si variées de l'e labial français: il peut provenir d'un a atone, d'une voyelle atone quelconque après un groupe de consonnes difficile à prononcer (ou même sans groupe à la fin du mot, dans la formation savante: lycée, futile), d'une voyelle semi-tonique quelconque dans les conditions que nous avons indiquées; enfin il peut s'être introduit après un groupe de consonnes « roman », sans correspondre à aucune lettre latine, par exemple dans pei(o)r donnant « pire ».

Quelle que fût son origine, on peut dire, sous certaines réserves, que nous ne le faisons plus entendre (d'où son nom d'e muet), sauf dans la prononciation des vers, qui est devenue une prononciation factice. Ronsard demandait qu'on pût ne pas le compter dans le vers, ce qui prouve que déjà la prononciation courante le négligeait. L'abbé d'Olivet écrivait en 1736: « nous écrivons David et avide, un bal et une balle, un aspic et une pique, etc.; jamais un aveugle de naissance ne soupconnerait qu'il y eût une orthographe différente pour ces dernières syllabes, dont la désinence est absolument la même.

- I. Dès l'ancienne langue, l'e labial final s'effaçait par élision<sup>1</sup>. On ne l'écrit pas, devant une voyelle, dans l'article et le pronom  $le^2$ , dans les pronoms je, me, te, se, ce, dans le pronom et la conjonction que, dans la préposition de. Ailleurs on l'écrit sans le prononcer.
- II. A la fin du moyen âge, on commence à ne plus faire entendre l'e labial après une voyelle. Depuis le xvu<sup>o</sup> siècle, on ne l'écrit plus dans eaue (aqua); dès le xvi<sup>o</sup>, on trouve « que tu sois » à côté de « que tu
- 1. C'est la seule voyelle qui s'élide aujourd'hui; il ira pour il y ira est proprement une contraction, s'il peut être considéré de même et remonte d'ailleurs au temps où la conjonction conditionnelle avait la forme se. Si l'article et pronom féminin la prend la forme l' devant voyelle, c'est par analogie avec le masculin (nous disons: cela étonne, et non cel' étonne).
- 2. La voyelle du pronom le ne s'élide plus après le verbe, parce que, dans ce cas, elle a pris l'accent tonique: « porte-le à la maison. »

soies » (\*sias), « je chantoi, je chanteroi », à côté de « chantoie, chanteroie »; nous savons qu'à la 3° personne du singulier de ces temps, l'e labial avait disparu bien plus anciennement, par l'effet d'une analogie (§ 7, a, r°). Il est tombé aussi à la 3° personne du pluriel, mais on a continué à l'écrire pour éviter l'équivoque qu'offrait une graphie telle que chantoint, qu'on rencontre quelquefois au xvi° siècle.

On avait aussi un e labial après voyelle dans les formes suivantes: 1° au futur et au conditionnel des verbes terminés par éer, ier, ouer, uer, ayer, oyer, uyer, et dans les dérivés en -ement, erie, 2° au présent de l'indicatif et du subjonctif de ces mêmes verbes', singulier et 3° personne du pluriel, 3° dans les participes et les adjectifs féminins en -ée, -ie, -ue, dans les adverbes en -ment qui s'y rattachent, et dans les noms en -ée, -ie, -ue, -oue, -eue, -aie, -oie, -uie. Partout, l'e est devenu muet, et on l'a souvent supprimé avant l'accent tonique, en mettant ou non un accent circonflexe sur la voyelle qui le précédait: agrément, dévoûment, gaîment, vraiment, poliment, etc.

Au témoignage de l'abbé Rousselot, les voyelles suivies d'un e muet final sont quelque peu plus longues que si elles étaient seules. Mais aller jusqu'à rétablir l'e labial à la fin des vers est une affectation désagréable; Voltaire écrivait déjà en 1735: « Est-ce que vous n'êtes

<sup>1.</sup> Dans les formes des verbes en -ayer, -oyer, -uyer, et les mots en -aie, -oie, -uie, l'e labial était originairement après la consonne ye, et nous avons quelquefois encore double prononciation, « il pè(e) ou il pèy(e), il pèra ou il pèy(e)ra », mais seulement pour les verbes en -ayer; avec l'une ou l'autre forme, l'e est muet.

pas las de ce chant uniforme et de ces eu perpétuels qui terminent, avec une monotonie d'antiphonaire, nos syllabes féminines? » Rien ne justifie d'autre part le scrupule qui empêche la plupart des poètes de faire entrer dans le corps du vers les mots ainsi terminés, à moins d'une prétendue élision (l'élision d'un son qui n'existe pas!). On admet les formes de l'imparfait et du conditionnel en -aient; pourquoi hésiter devant « les futaies, les joies, la voie lactée » ?

- III. L'e labial après consonne se prononce plus ou moins nettement dans les vers. Il est muet dans la prononciation courante 1, sous certaines réserves dont voici les principales (cf. Note compl.):
- a. Il se maintient habituellement dans la première syllabe des mots prononcés isolément: venir, retour, denier, peser, etc., sauf toutefois quand l'amuïssement amène un groupe de consonnes comme on en trouve au commencement des mots: p(e) luche, p(e) loton, b(e) louse (écrit auj. blouse).
- b. En vertu de la loi dite des trois consonnes, l'e labial se prononce après deux consonnes quand il est suivi, dans le même mot ou dans le mot voisin, d'une troisième consonne. On prononce isolément
- 1. On s'imagine souvent le faire entendre, parce qu'on pense à la graphie et qu'on prend pour un son vocalique le bruit même de la consonne dans la détente; mais en réalité, comme le disait l'abbé d'Olivet, nous prononçons de la même manière bal et balle, et aussi sept et Cette, un os et la noce, etc.

- epars(e) comme mars, mais on dit « éparse dans l'air »; « c'est just(e) », mais « juste ciel! justement »; port(e), mais porte cochère; de même prestement, tandis qu'on dit lent(e)ment, parce que dans cet adverbe il n'y a qu'une consonne avant l'e, l'n est seulement le signe graphique de la nasalisation de la voyelle.
- c. Quand plusieurs syllabes se suivent, dont la voyelle est un e labial, il y a tendance à en prononcer un sur deux, et on commence ordinairement par le premier: je n(e) te l(e) demande pas. Si la série des syllabes à e labial commence par ce que, le premier e prononcé est celui de que: c'est c(e) que r(e)demande sa lettre. Sur e passant à è, §§ 18, exc.; 15, II, n.
- d. L'e se prononce dans trouverions, trouveriez, parce que, en le supprimant, on aurait le groupe vry' dont la difficulté est si grande que, dans les mots tels qu'ouvrier, elle amène la formation d'un i voyelle (ouvryer, devenu ouvri-yer, voy. § 30, exc.). C'est pour la même raison que l'e se maintient aussi dans chandelier, batelier. Ainsi l'e labial, précédé d'une consonne, se maintient devant les diphtongues ion, ié, quand il en est séparé par une liquide: il chant(e)rait, mais nous chanterions; mul(e)tier, mais râtelier.

# CONSONNES, GÉNÉRALITÉS

CLASSEMENT DES CONSONNES D'APRÈS LEUR SITUATION.

59. Les consonnes ont subi des traitements diffé-

rents selon qu'elles commençaient le mot (initiales), ou qu'elles étaient entre deux voyelles (intervocaliques), entre deux autres consonnes (médiales de groupe), entre consonne et voyelle (appuyées), entre voyelle et consonne (appuyantes), ou enfin finales.

60. Les termes appuyée, appuyante, se justifient suffisamment par ce fait que, dans un mot comme partem, par exemple, le t s'appuie vraiment en avant sur la voyelle, en arrière sur la consonne qui précède; l'appuyante, comme nous le verrons, consolide l'appuyée et la protège contre une transformation.

Mais les groupes de consonnes formés par une explosive et une liquide, comme dans patrem, doivent être classés à part; nous les appellerons « groupes de consonnes conjointes », ou, pour abréger, groupes conjoints (§ 90); les deux consonnes y sont intimement liées et s'appuient ensemble sur la voyelle.

## QUALITÉS DIVERSES DES CONSONNES.

- 61. Certaines consonnes sont dites palatales (ke, gue, ye) ou dentales (te, de, se) en raison de la région de leur articulation, d'autres sont appelées labiales (pe, be, fe, ve) parce que les lèvres jouent un rôle
- 1. La lettre y représentait en latin une voyelle (§ 8). Quand nous emploierons cette lettre pour désigner un son, ce sera toujours celui que nous faisons entendre dans yeux, c'est l'i consonne du latin; on peut appeler ce son « ye » et la lettre « yé », plutôt que i grec ou yod, comme on dit ve et vé pour v. Cf. §§ 65 bis, et g8, note.

particulièrement important dans leur émission. Nous avons vu aussi que parmi les voyelles, les unes sont palatales  $(a, \ell, i)$ , les autres labiales (o, ou, ainsi que u et eu français).

- 62. Les termes de *liquides*, pour désigner *le* et *re*, et de *nasales* pour désigner *ne* et *me*, sont bien connus. A noter que *le* et *ne* sont des dentales et *me* une labiale; l'appareil vocal est exactement disposé pour *n* comme pour *d*, pour *m* comme pour *b*, sauf que pour *n* et *m* le voile du palais est baissé et qu'une partie de l'air s'échappe par les fosses nasales. Les consonnes françaises *che* et *je* sont dites *chuintantes*.
- 63. L'appareil vocal peut être entièrement fermé avant l'émission de la consonne; il en résulte un bruit explosif au moment où l'occlusion cesse brusquement devant la poussée de l'air chassé des poumons (les palatales ke, gue, les dentales te, de, les labiales pe, be). La consonne est dite alors explosive. Mais le son peut résulter d'un frottement continu, qui peut se prolonger autant que le souffle, lorsque l'appareil vocal est simplement rétréci; nous appellerons les consonnes ainsi émises des continues (la palatale ye, les dentales se, ze, les labiales fe, ve).

Les explosives sont parfois appelées « occlusives », et les continues : « fricatives » ou « spirantes ».

64. Une distinction non moins importante est celle des sourdes (ke, te, pe, se, fe) et des sonores (gue, de, be, ze, ve). Une consonne est dite sonore ou sourde

LABIALES

suivant que, en l'émettant, on fait ou non vibrer les cordes vocales.

#### TABLEAU DES SONS DU LATIN POPULAIRE OU PRÉROMAN.

65. Comme les consonnes peuvent être « vocalisées » et les voyelles « consonnifiées », nous réunissons dans un même tableau les voyelles (cf. § 8) et les consonnes du latin populaire, en mettant entre parenthèses les sons qui se sont produits plus ou moins tardivement.

DENTALES

PALATALES

|            | VOYELLES | $a \mid e, i$                                  |             | o, u, (ü)        |
|------------|----------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| CONSONNES  | LIQUIDES |                                                | r, l        |                  |
|            | NASALES  |                                                | n           | m                |
| Explosives | SOURDES  | c*, c*                                         | t           | p                |
|            | sonores  | g*, g'-                                        | d           | $\boldsymbol{b}$ |
| Continues  | SOURDES  | $i \text{ cons.} \longrightarrow \binom{i}{i}$ | s)<br>ch) s | f                |
|            | SONORES  | $i \text{ cons.} \longrightarrow \binom{d}{2}$ | i) (z)      | $u \cos x, (v)$  |

Nous n'avons pas fait entrer dans ce tableau la consonne h, qui était devenue muette en latin', ni l'x, qui

1. C'est par réaction savante que nous écrivons les mots tels que heure (hora), homme (homine) avec une h, à côté de on (homo), avoir (habere), etc. qui ont conservé la bonne orthographe française. Sur les mots commençant par hui, et qui n'avaient pas d'h en latin, v. § 33, n. 1. L'h aspirée est d'origine germanique et d'ailleurs elle n'existe plus en français; il n'est resté qu'un effet de l'ancienne aspiration: l'absence de liaison de la voyelle qui suit

L'i consonne et l'u consonne (prononcé w) du latin sont appelés semi-voyelles dans les diphtongues françaises telles que ié, wa (oi). La production de ces sons est appelée vocalisation ou consonnification suivant qu'on part d'une consonne ou d'une voyelle antérieure; ainsi on dit que le second i de papilione est consonnifié dans papilyone et que le c de facto est vocalisé dans fayto.

65 bis. On a souvent exprimé le regret qu'un même mot représentât à la fois une lettre et un son. Mais il est facile d'éviter cet inconvénient pour les noms des consonnes, puisque chaque consonne a maintenant deux noms, le nom ancien et le nom nouveau, par exemple én' et ne, vé et ve. Le nom ancien désignera pour nous la lettre, et le nom nouveau le son; nous dirons par exemple que le s (le se), suivi d'une autre consonne, s'est effacé, et que l's (l'esse), dans ce cas, a disparu de l'orthographe beaucoup plus tard.

avec la consonne du mot précédent. Les mots d'origine latine (comme haut, l. alto), qui ont une h dite aspirée, la doivent à une influence germanique ou à une sorte d'onomatopée.

1. Ces trois graphies correspondent à une légère différence de prononciation qui s'est développée ultérieurement: c devant e, i; k devant a; q devant labiale.

# Remarques sur les consonnes qui n'appartiennent pas au latin classique, et loi générale des consonnes.

- 66. Dès les premiers siècles de notre ère, le « u consonne » du latin, qui s'écrivait u ou v, comme l'u voyelle (prononcé ou) et qui se prononçait comme le w anglais, avait pris, quand il était initial, le son de notre vé, et ce son a continué à s'écrire u ou v, comme la voyelle française u, jusqu'au xvmº siècle, où l'on a heureusement attribué l'un de ces signes à la voyelle, l'autre à la consonne.
- 67. Le « i consonne », écrit i ou j, prononcé en latin classique comme notre y initial devant voyelle, a pris, quand il était initial, sans cesser de s'écrire ad libitum i ou j, une valeur que l'on peut figurer, en donnant à la lettre j la valeur de notre ji, par <sup>d</sup>j (d'abord d<sup>y</sup>, <sup>d</sup>j<sup>y</sup>), et qui aboutit, au xin<sup>o</sup> siècle, à notre je, si bien que le même signe (avec sa double forme, longue et courte), tout en représentant aussi la voyelle i, a eu successivement dans le même mot les valeurs consonnantiques suivantes : y, d<sup>y</sup>, <sup>d</sup>j<sup>y</sup>, <sup>d</sup>j, j; le mot latin écrit iurat ou jurat, (yurat), a abouti au français jure par l'intermédiaire de d<sup>y</sup>urat, <sup>d</sup>j<sup>y</sup>ure, <sup>d</sup>jure. Le ye initial a disparu (ou s'est fondu avec la voyelle suivante, §§ 25 et suiv.), et il ne reste que la chuintante qui s'était en quelque sorte préposée à lui.
  - 68. L'e latin en hiatus est devenu i, et l'i en hiatus clédat. manuel de phonérique.

est devenu i consonne, et cet i consonne a pris successivement les mêmes valeurs que l'i consonne initial du latin classique, dans les cas suivants : 1° quand il était précédé d'une labiale : simio, singe, cf. § 92, b; 2° quand il était précédé d'un d initial ou appuyé autrement que sur un  $n^1$ : diurno, jour ; hordeo, orge. Toutes les fois qu'on le pouvait, c'est-à-dire devant e ou i, on écrivait de préférence ce son par g, le signe i, court ou allongé, ayant alors une double valeur, vocalique et consonnantique, qui prêtait à l'équivoque.

- 68 bis. Le t devant i en hiatus se prononçait ts dès le n° siècle, ts' avec la mouillure provenant du ye: \*palatsio, palats'o. C'est l'une des sources du son ts, indiqué dans notre colonne des dentales. Lorsque ce son était appuyé (§ 59), il est resté sourd, et il s'écrivait en vieux français par un c devant voyelle, par un z à la fin du mot; force (de fortia) s'est d'abord prononcé fortse.
- 69. En latin classique, le c et le g avaient toujours la valeur dure, ke et gue (que nous représentons par  $c^*$  et  $g^*$ ), même devant e, i. Mais en latin populaire le c et le g se sont mouillés devant e, i,  $a^2$ , d'où les sons que nous représentons par  $c^r$ ,  $g^r$ , prononcez  $k^re^2$ ,  $gu^re$ .
- 1. Le son d', appuyé sur n, aboutit simplement à mouiller le n: verecundia, vergogne. Le procédé d'articulation de n et de détant essentiellement le même, il suffit que le voile du palais ne se relève pas après l'émission du n pour que le d devienne luimême n.
- 2. Devant a, quand ils étaient initiaux ou appuyés, mais beaucoup plus tard et seulement dans une partie de la France.
  - 3. Nous aurions pu écrire k' au lieu de c', mais il nous a paru

- 70. En latin populaire, le c a donc pris nettement des valeurs différentes dans cura, cera, cara, qui ont abouti à cure, sire (écrit cire), chère. Dans cura, français cure, il a conservé sa valeur primitive; devant l'e et l'a de cera, cara, il s'est mouillé (tardivement dans cara), puis dentalisé, il est devenu  $c^{\gamma}(k^{\gamma})$ ,  $t^{\gamma}$ , puis, vers le vue siècle, 's' dans le premier de ces mots, plus tard 'ch' dans l'autre, enfin, mais au xmº siècle seulement, s et ch. Pendant cette série de transformations, le mot cera, français cire, n'a pas cessé de s'écrire par la lettre c, qui a pris successivement les différentes valeurs indiquées ci-dessus; mais on a adopté un signe spécial, ch, pour le son chuintant tch, puis ch, qui s'est produit dans cara, français chère. En résumé, le c (ke) latin devant e, i, a pris le son  $^{t}s^{y}$ ; la même consonne (mais seulement lorsqu'elle était initiale ou appuyée) a pris devant a le son 'ch', écrit ch. Les mots français qui ont devant a un c (ne correspondant pas à qu, § 90) sont savants ou empruntés à des régions où le c latin était resté c\* devant a, particulièrement des régions méridionales.
- 71. Le c (ke) devant i en hiatus s'était renforcé, redoublé, de telle façon qu'un mot comme faciam (fakiam) arrivait à se prononcer facciam (fakkiam), d'où fat's'am; la consonne 's', provenant de c devant i en hiatus, était donc précédée d'une autre consonne, par conséquent en position appuyée.

préférable de conserver la relation avec la lettre de l'orthographe latine.

72. Le g (prononcé toujours gue en latin classique), devenu g' (gu'e) devant a, e, i, lorsqu'il était initial ou appuyé, a subi des transformations analogues à celles du c (ke) initial ou appuyé devant a: gamba, g'amba, d'amba, d'j'ambe, d'jambe, jambe. Et de la sorte le g (gue) initial devant a, e, i, s'est confondu avec le i consonne initial. Le son chuintant ainsi produit s'écrit en principe par g ou par j suivant qu'il a l'une ou l'autre origine (gente, gent; ioco, jeu); toutefois, comme le g issu d'un w germanique reste dur devant a (cf. gaine, § 89), on a dû écrire jambe au lieu de gambe.

Aux consonnes du latin se sont donc ajoutées la consonne ve, les consonnes « chuintantes », \*che et dje, et une nouvelle consonne sifflante, \*se.

73. En règle générale, sous les réserves que nous venons d'indiquer, les consonnes se maintiennent sans changement quand elles sont initiales (peine) ou appuyées (mander). Quand elles sont intervocaliques, les nasales et les liquides se maintiennent, les autres aboutissent à la sonore continue, ye, ze, ve, (payen, chose, sève), et peuvent arriver à disparaître (roue de rota, loue de locat et de laudat). Elles disparaissent, sauf r, quand elles sont appuyantes ou médiales de groupe, soit complètement, soit (les palatales et l) en se vocalisant : prêter de praestare, rançon de redemptione; fait, teint, sauver. Les consonnes devenues finales, sauf les dentales non appuyées, se maintiennent quand elles sont sourdes et se changent en la

sourde correspondante quand elles sont sonores (pré, de prato, huit, de octo, vif de vivo); mais, à partir du xvr siècle, un certain nombre se sont amuïes, tout en se conservant dans l'orthographe : champ, vent, porter, etc. Les groupes conjoints (§ 60) sont traités comme des consonnes isolées.

# CONSONNES QUI SE MAINTIENNENT PARTOUT EN PRINCIPE

(Nasales et liquides.)

#### 74. Les nasales.

| `         | INTER-     |         |            |          |
|-----------|------------|---------|------------|----------|
| INITIALES | VOCALIQUES | FINALES | APPUYANTES | APPUTÉES |
| naso      | venire     | bon(o)  | cantare    | ornare   |
| nez       | venir      | bon     | chanter    | orner    |
| matre     | amare      | fam(e)  | rumpere    | armare   |
| mère      | aimer      | faim    | rompre     | armer    |

75. Par ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, on constate que la nasale est partout maintenue. Même la nasale finale et la nasale appuyante s'étaient conservées, tout en ayant nasalisé la voyelle précédente, jusqu'au xvr siècle (il est bon-n, chan-n'ter). La nasale appuyante ou finale n'existe plus, sauf la finale en liaison, que dans l'orthographe; elle est tombée de la prononciation, en laissant nasalisée la voyelle précédente (et même sans nasalisation dans la désinence atone -ent), et la lettre conservée n'a plus d'autre valeur que de marquer la nasalisation de la voyelle.

Lorsque la nasale appuyante ou devenue finale se faisait encore entendre à côté de la voyelle nasalisée, l'm se différenciait de l'n, on prononçait non-m', ron-m'pre. Mais le ne latin, arrivant au contact d'une explosive labiale (p, b) était devenu me, et le me, arrivant au contact d'une consonne non labiale, était devenu ne: inde-portare a produit emporter; computare a produit conter (écrit aujourd'hui compter dans une de ses acceptions 1); racemos, raisins; rumice, ronce.

76. Il faut noter que l'm finale du latin ne se prononçait plus, même en latin classique, sauf dans le monosyllabe rem² et dans les possessifs meum, tuum, suum, qui ont donné des monosyllabes en français.

Le me final des proclitiques hom(o) et meum, tuum, suum est devenu régulièrement ne devant les mots à consonne initiale (cf. § 75), d'où on, mon, ton, son, et cette prononciation s'est propagée très anciennement à la position devant voyelle; on a aussi n final, au lieu de m, dans les formes toniques mien, tien, sien, dont l'emploi adjectif devant le nom était beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui. De même on a rien, au lieu de riem, en raison de l'emploi proclitique du mot devant consonne.

Partout ailleurs le me final du latin avait disparu. Il

<sup>1.</sup> Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est de voir donter (latin domitare), agrémenté aujourd'hui d'un p, qui n'existait même pas en latin, et qui tend malheureusement à s'introduire dans la prononciation.

<sup>2.</sup> Le m est tombé dans les monosyllabes jam = ja, et quem = que,

en est de même, en latin populaire, du ne final après atone : nome(n), nom.

77. D'autre part, n ne se prononçait plus en latin devant s, sauf dans certains mots composés comme consilio: mēse, d'où mois, au lieu de mense; pe(n)sare, d'où peser, et pe(n)so, d'où pois, écrit aujourd'hui poids'.

Le ne est tombé en même temps que la voyelle atone qui le séparait de st dans ministerio, menestier, mestier, § 7, b, exc. A l'époque française, n est encore tombé devant s, avec dénasalisation de la voyelle, dans monsieur, devenu mosieur, me-sieu (§ 19, b). Dans ainsné (\*antius nato), le se médial de groupe était régulièrement tombé de la prononciation, et on a passé de ain-né à aîné, conformément à § 44.

A noter la prononciation populaire \*seior à côté de senior, § 176, b.

78. Dans le groupe mn (somno = somme), il s'est produit d'abord une assimilation au bénéfice du me, puis une réduction à m simple; le redoublement de l'm marquait au moyen âge la nasalisation de la voyelle précédente: somme, prononcé son-me, § 49, a·

Le groupe formé par deux nasales identiques, comme dans flamma, annello, se réduit aussi à une; nous prononçons « flame, aneau ». Là encore le redoublement correspond à une ancienne nasalisation de la voyelle.

<sup>1.</sup> Le d de notre orthographe est dû à une fausse étymologie, qui rattachait le mot à pondus. La prononciation moins populaire pensare a persisté au sens figuré, d'où nos verbes penser, panser.

79. Dans le groupe gn, le g (gue) appuyant est régulièrement tombé en mouillant le n (§ 104), mais on a conservé la graphie gn, en ajoutant parfois un i, pour représenter le son nouveau: agnello (ag-nello), français  $an^reau$ , écrit agneau, ou aigneau souvent en vieux français. La graphie gn ou ign a été transportée, pour représenter le ne mouillé, dans des mots qui n'ont jamais eu de g, même en latin, et où la mouillure provient d'un e ou i en hiatus: \*montanea, montagne; seniore, seigneur. Le ne mouillé peut encore correspondre à n appuyant suivi de  $g^r$  devant e ou i: pingente, peignant (cf. § 101).

D'autre part, il y a eu jadis un n mouillé dans les mots tels que saint, joint (c médial d'un groupe commençant par n, § 105), plaindre (§ 110, b). L'ancien n mouillé, en syllabe finale ou devant consonne, a disparu de la prononciation après avoir nasalisé la voyelle précédente. Lorsque cette consonne terminait le mot, il reste parfois dans l'orthographe un g, qui marquait la mouillure et qu'on essaie de justifier aujourd'hui par les dérivés; mais si l'on écrit coing à cause de cognassier, on écrit coin malgré cognée; si l'on écrit poing à cause de poignée, on écrit témoin, soin, etc., malgré témoigner, soigner, etc. C'est l'incohérence habituelle.

Il n'existe pas de me mouillé; après m ou après mn réduit à m, l'e ou i en hiatus a produit une chuintante (§ 68), et dès lors m, cessant d'être intervocalique, devenant appuyant, est tombé régulièrement de

<sup>1.</sup> Cf. aussi note 1 du § 68.

la prononciation en nasalisant la voyelle précédente; comparez somno et somnio, donnant somme et songe.

80. Le me initial s'est changé exceptionnellement en ne dans mappa, \*matta, mespila (pluriel neutre), qui ont produit: nappe, natte, nèsse.

Le ne intervocalique, en raison du second n du mot, s'est dissimilé en l dans orphanino, orphelin. Licorne a été ingénieusement expliqué par un antérieur unicorne (latin unicorne) compris comme une icorne, d'où l'icorne, puis la licorne (comme l'ierre devenu: le lierre).

Sur la chute du m de marmor, voy. § 114. Sur la chute de la nasale appuyée devenue finale, dans les mots tels que verm, enfern, voy. § 123. Pour d'autres particularités du traitement des nasales voy. §§ 116-120.

## 81. La liquide l.

| INITIALE | INTERVOCALIQUE  | FINALE     | APPUYANTE |
|----------|-----------------|------------|-----------|
| lecto    | va <i>l</i> ere | tal(e), me | el alba   |
| lit      | valoir          | tel, m     | iel aube  |

- 82. Sauí dans balneo (bain), où il était tombé dès le latin populaire, l appuyant s'est d'abord maintenu : albe. Au xnº siècle, il a subi (sauf après i, où il disparaît) une vocalisation en u: aube. Cf. §§ 53-56. Antérieurement à cette vocalisation, l redoublé s'était réduit à l simple : Illa, èle (que nous écrivons elle, § 99) ; et l était tombé, dans les formes contractées
  - 1. C'est après cette réduction à l'simple qu'il s'est produit un

de l'article, devant s de flexion : dels, des ; els, ès ; als, as, § 53.

Malgré, mot composé, est devenu régulièrement maugré, d'où maugréer. Notre actuel malgré a été pris dans la locution « bon gré, mal gré », où mal, opposé à bon, a conservé son individualité. — Quel que ne s'est soudé en quelque qu'après la vocalisation de l'appuyant dans les autres mots; la prononciation quéque a été un raffinement de beau langage au xvue siècle.

- 83. Nous n'avons pas donné d'exemple pour *l* appuyé, parce qu'on ne rencontre de liquides vraiment appuyées par la consonne qui précède que dans les groupes romans (v. §§ 111-115). Les groupes *cl*, *gl*, *pl*, *bl*, forment ce que nous appelons des groupes « conjoints », que nous examinons en même temps que les consonnes isolées, §§ 90 et 97.
- 84. La consonne dite *l* mouillé provient des groupes intervocaliques cl, gl (voy. §§ 109, 112) ou de *l* accompagné de e ou i en hiatus (filia, fille). A noter qu'en français *l* mouillé s'est réduit de nos jours à un simple ye, il n'y reste plus de le; on trouve trace de cette prononciation dès le xvu° siècle. La graphie par deux *l* provient sans doute de mots comme bullientem, où *l* était redoublé en latin.

Les mots tels que seuil (solio),  $\alpha il$ , etc., qui avaient régulièrement un l mouillé après eu, ont entraîné le changement de prononciation des mots linceul (\*lin-

l redoublé dans \*spalla (§ 112), espalle, devenu dès lors épaule au x11° siècle,

teolo), chevreul, aujourd'hui chevreuil, (capreolo), etc., qui originairement avaient l non mouillé; l'influence s'est exercée d'autant plus facilement que les cas en s de tous ces mots étaient devenus identiques; l'orthographe n'a pas été modifiée pour linceul.

85. Le l'initial ou intervocalique s'est changé par dissimilation: en n dans \*libello, livel, nivel, niveau; \*colucula, quenouille; — en r dans \*lusciniolo, rossignol; ululare, \*urulare, hurler (avec aspiration initiale par harmonie imitative ou sous une influence germanique).

Sur l final, voy §§ 159-160; 161, b; 163: sur l dans les groupes romans, §§ 112-115.,

## 86. La liquide r.

| INITIALE     | INTERVOCALIQUE | FINALE | APPUTANTE |
|--------------|----------------|--------|-----------|
| <i>r</i> ipa | corona         | mar(e) | ornare    |
| rive         | couronne       | mer    | orner     |

Sur l'amuïssement du r final dans les mots tels que chanter, berger, voy. §§ 150, note, et 162.

87. Le r double (par exemple dans terra, terre) semble s'être conservé double dans la prononciation jusqu'au xvnº siècle.

A noter la chute de r appuyant devant s, dès le latin populaire, dans: dorso, dos; sursum, sus. On avait perdu le sentiment de la parenté de ces mots

1. A l'origine, on avait z après l mouillé, s ailleurs (§ 124).

avec vertere, sans quoi r se serait sans doute maintenu comme dans la préposition versus, vers.

88. Exceptions. On a g \*devant r initial de \*ranucula, français grenouille, probablement par harmonie imitative. Le r intervocalique s'est changé exceptionnellement en ze dans l'une des formes issues de cathedra, chaière, puis chaire et chaise. On constate une assimilation de r à l dans altare, altel, autel, et une dissimilation produisant le même changement de r en l dans peregrino, pélerin.

Notons encore le déplacement du r d'un groupe conjoint, allant former un autre groupe avec une consonne d'une syllabe voisine: temprer (de temperare) devenant tremper. La fréquence dans la langue des groupes conjoints terminés par r a fait qu'un r non étymologique s'est introduit souvent après une consonne initiale ou appuyée, particulièrement quand il y a un autre r dans le mot: perdice, perdris; thesauro, trésor.

### CONSONNES INITIALES

89. On peut dire que les consonnes initiales se maintiennent sans changement, si l'on tient compte de l'évolution des palatales et de l'u consonne signalée dans le tableau des consonnes, §§ 65 et suivants.

#### DENTALES

t, d, s: terra, dono, salvo terre don sauf

#### LABIALES

p, b, f, v: patre, bove, fine, vita
père bouf fin vie

Dans un petit nombre de mots, tels que vagina, le v latin initial, assimilé au w germanique, est devenu  $g^*$ : gaine. Changement du v en f dans vices, fois, et chute difficilement explicable du f initial de f ors f (foris) f hors, cf. Note compl.

# PALATALES ET d MOUILLÉ (§§ 68-73)

c\* : cor, fr. cœur

c' { 'ch : cantu, fr. 'chant, auj. chant
 's : centum, fr. 'sent, auj. sent (écrit cent)

La première syllabe du vieux mot cengle (1. cingula) est aujourd'hui écrite phonétiquement: sangle. — Circare a donné régulièrement cercher, devenu chercher par assimilation.

# GROUPES CONJOINTS (§ 60).

- 90. Les groupes de consonnes qu'on peut rencontrer au commencement d'un mot latin se composent d'une explosive ou d'un f et d'une liquide. Ils se maintiennent sans changement. Ce sont : cl, gl, cr, gr; pl, bl, pr, br; tr, dr, (tl, dl n'existent pas); fl, fr. Il faut ajouter les groupes cw, gw, (écrits qu, gu)<sup>1</sup>, qui se réduisent à  $c^*$ ,  $g^*$ .
- 1. Ce sont des groupes de lettres, mais représentant en réalité des sons simples analogues à ceux que nous écrivons 's, 'ch.

Exemples: claro, glande, crine, grande clair gland crin grand

crasso a donné gras, probablement sous l'influence de grosso. On constate dans quelques autres mots, sans raison apparente, le changement de cr initial en gr.

plorat, blasphemat, prato, brachio
pleure blàme pré bras
tres, dracone
trois dragon

On attribue à une influence celtique le changement de tr initial en cr dans craindre, du latin tremere, à côté de trembler (\*tremulare). On a le changement inverse, pour cr appuyé dans Monte-Mercuri donnant Monmarcre, Montmartre (§ 15, I, exc. de l'è).

flore, fructu fleur fruit

Le groupe fl s'est réduit à f par dissimilation dans flebile, fr. faible. — Le groupe fr s'est changé en fl dans fragrare, fr. flairer, sans doute aussi par dissimilation, car une confusion avec flagrare, « brûler », est peu vraisemblable.

quare (qware) est devenu qar (écrit car)
quando (qwando) — qant (écrit quand)
quinto (qwinto) — qint (écrit quint)
\*gwanto, d'origine germanique, est devenu: gant.

Quinque (kwinkwe) et quinquaginta étaient devenus, par dissimilation, cinque (kinque) et cinquaginta, d'où: cinq et cinquante, à côté de quint et quinze, venus de quinto et quindecim, où la seconde syllabe ne commence pas par qu.

De même quisque unus, devenu cisque unus (kiskwe unus) a produit régulièrement cesqu'un, qui s'est fondu avec chadun, cha-un, venant de kata unum (locution formée avec la préposition grecque kata), d'où: chacun. La fusion peut remonter à une forme latine \*cascunum.

91. On trouve aussi dans le latin classique, au commencement des mots, des groupes de consonnes commençant par s: spina, scuto, stabulo. Mais le latin populaire disait: espina, escuto, estabulo. On a donc dans ces mots une appuyante, s, et une appuyée, p, c ou t (voy. § 103). Toutefois, dans spasmare, le premier s était tombé par dissimilation, d'où \*pasmare, pâmer.

Enfin quelques mots grecs passés en latin et en français commençaient par ps, pt; le p est tombé dans psalmo, saume, et ptisana, tisane (mot d'emprunt). Le premier de ces mots s'est écrit ensuite psaume, mais, tout en écrivant ainsi, Vaugelas prononçait encore saume.

## CONSONNES INTERVOCALIQUES

92. Il faut se rappeler que le t forme avec l'i en hiatus une consonne intervocalique nouvelle (§ 68 bis): ' $s^{7}$ , qui se confond avec le produit de  $c^{7}$  devant e, i. Sur c + i en hiatus, voy. § 71.

D'autre part:

a. — Très anciennement le d intervocalique est tombé devant i en hiatus, par exemple dans modiolo, medietate, devenus \*moyolo, \*meytate. Le premier de ces mots avait ainsi en latin populaire un ye intervocalique; le second n'avait plus, avant l'accent, de con sonne intervocalique, le d et la voyelle atone étant

tombés, et le y et le t formant alors un groupe d'appuyante et d'appuyée. Sur les mots en -dio entrés tardivement en français, voy. § 136, d.

L'i en hiatus après la dentale s devient bien ye, mais n'est pas traité comme appuyé, il agit seulement sur les voyelles voisines, s reste intervocalique: basiare, baisier, baiser (dans \*disiunat, s est appuyant, l'i consonne est initial après préfixe: desjune, § 208).

b. — Pour les consonnes labiales devant e ou i en hiatus,

ou bien elles sont devenues appuyantes devant chuintante, par exemple dans *simio* (singe), *sapiat* (sapche, sache), *abbreviare* (abrégier), § 68.

ou bien la labiale, — mais seulement quand c'était un u consonne primitif ou issu du b (§ 95), — s'est effacée devant ye, particulièrement lorsque ce ye était suivi d'un o: \*aviolo, aïeul (comme modiolo: moyeu); habeo, \*avio, \*aio, ai; debeo, \*devio, \*deio, dei, doi (aujourd'hui dois § 202). Quant à « je sai », correspondant à sapio (à côté de sache venant de sapiam), c'est sans doute une forme analogique, car le p intervocalique n'a abouti à v que bien plus tard (§ 95).

c. — Une consonne intervocalique peut disparaître par dissimilation; c'est ainsi que sont tombés: le second i consonne de \*ieiuno, \*ieiunat, d'où jeün, jeüne; le second v de vivenda, d'où viande; le second b de habebam, debebam, d'où la flexion -eie (puis -oie, -ois, -ais) de tous les imparfaits et conditionnels, au lieu de -eive, § 229.

#### Consonnes isolées.

93. Au cours du vi° siècle les intervocaliques sourdes (v. § 64) deviennent sonores, ce qui est un effet de la loi du moindre effort, car on n'a plus alors à interrompre les vibrations du larynx entre les deux voyelles. Naturellement les sonores se maintiennent. — Nous ne donnerons comme exemples que des formes où la seconde voyelle s'est maintenue en français; pour les intervocaliques devenues finales, voy. §§ 139-144.

#### CONTINUES

's' (t+i) en hiatus) devient dz'': ratione, ra's'one, ra'z'one.

s devient z (§ 65): causa (avec s forte), cauza.

Nous notons s sonorisé par  $\chi$  pour en préciser la valeur, mais on continuait à écrire s.

( f devient v: Stefano, \*Estevano (vieux fr. Estiévene<sup>1</sup>) v reste v: lavare.

 $c^y$  (devant e ou i), transformé en  ${}^ts^y$ , devient  ${}^dz^y$ : racemo, ra ${}^ts^y$ emo, ra ${}^dz^y$ emo.

Même remarque que ci-dessus pour la notation de s sonorisé.

's g' (devant e ou i) était devenu y: page(n)se, payese i consonne (y) reste y: maiore (mayore).

1. D'où Estiève, dialectal, et Estienne; on a le v dans les dérivés Thévenon, Thévenin,

CLÉDAT. - MANUEL DE PHONÉTIQUE.

#### EXPLOSIVES

```
(c* (devant a, o, u) devient g*: pacat, pagat; securo, seguro
g* (devant a, o, u) reste g*: plaga, *agusto.
(t devient d: nativo, nadivo
d reste d: sudat.
(p devient b: sapere, sabere
b avait déjà commencé à se changer en la continue correspondante: debere, devere.
```

Ainsi, à partir de la fin du vi siècle, il n'y a plus, comme consonnes intervocaliques, que des senores.

- 94. En général, les sonores continues sont restées telles jusqu'à nos jours: nous faisons entendre dans chose la même consonne intervocalique que dans cauza (dans ra<sup>d</sup>z<sup>j</sup>one, ra<sup>d</sup>z<sup>j</sup>emo, le <sup>d</sup>z est resté tel jusqu'au vm<sup>e</sup> siècle <sup>1</sup>, puis on a eu raizon, raizin <sup>2</sup>); nous faisons entendre dans laver le même v que dans lavare, dans moyeu le même y que dans \*moyolo (pour modiolo).
- \* Notons seulement que le ye (issu de g devant e, i) s'efface souvent (§ 96, c). Parmi les mots qui avaient un ye primitif, la langue n'a gardé que ceux où ce ye
- 1. Dans les mots où, à ce moment, il est devenu final par suite de la chute de l'atone, il est redevenu sourd, conformément au § 137 : voce, vodzye, voi's (écrit voiz, car en vieux français la lettre z représente le son 's), puis vois, aujourd'hui écrit voix. L'évolution, commencée plus tôt, s'était aussi terminée plus tôt dans les mots où cette consonne provenait de t+ye: on trouve tout de suite la graphie palais pour palatio.
- 2. Notez que le c (ke) intervocalique devant les voyelles e, i non consonnifiées aboutit ainsi à i + z (écrit is: racemo, raisin).

était suivi d'une voyelle qui ne se prononce plus, il n'en reste plus trace que dans l'action qu'il a exercée sur la voyelle précédente, et graphiquement dans l'i des mots raie (nom de poisson), mai, latin « raia, maio ».

95. Quant aux sonores explosives, au cours du vm<sup>e</sup> siècle, elles se sont changées en la continue correspondante: b en  $v^1$ , d en un son identique au th sonore anglais, que le manuscrit des Serments de Strasbourg représente par dh,  $g^*$  en y. C'est un nouvel effet de la loi du moindre effort, on n'a plus à interrompre la sortie de l'air entre les deux voyelles pour produire l'explosive.

Sabere (issu de sapere) est devenu savere, comme debere était devenu devere.

Sudat et nadivo (issu de nativo) sont devenus sudhat, nadhivo.

Plaga et pagat (issu de pacat) sont devenus playa, payat.

En résumé:

1. Le b qui existait dès le latin classique était devenu v avant le changement de p en b.

2. Un b intervocalique maintenu dénote un emprunt savant ou une origine méridionale, et, si le mot est méridional, le b correspond nécessairement à un p latin (le b latin est devenu v en provençal comme en français): abeille (forme française aveille) nous vient, par le provençal, du latin apicula.

3. Il s'agit ici du g\* entre a, e, i, — et a. Pour le g\* devant labiale et entre labiale et a, voy. ci-dessous, 3°. Quant à c et g

Notons cependant:

- 1° que la labiale intervocalique, au lieu de devenir v, a disparu souvent dans le voisinage d'une voyelle labiale, voy. § 96, a.
- 2° que le dh (issu de d ou t intervocalique) est tombé au xu° siècle: sudhe, sue; nadhif, naïf¹. Il est tombé plus anciennement devant u des flexions verbales atones, par exemple dans potui, podhui, poi, prétérit du verbe pouvoir, à moins qu'on n'explique ces formes par l'analogie (cf. § 240, a).
- 3° qu'avant le x° siècle, le g\* (primitif ou issu de c\*) était tombé généralement devant labiale, et entre labiale et a, sans dégager de ye: securo, seguro, seür; locare, logare, louer. Sur les effets divers qui résultent de l'hiatus ainsi produit, voy. §§ 39-42. Voy. aussi §§ 39, n. 2, et 96, d.

On a vu aux §§ 39-42, que la chute des consonnes intervocaliques, dans les cas indiqués ci-dessus, a eu souvent pour conséquence la disparition de la voyelle qui précédait, d'où le participe passé u (écrit eu, \*habuto) à côté de av-oir (habere), et pl-u, à côté de plais-ait.

96. Observations. — a. — Il y a contradiction entre nouello donnant nou-v-eau, et ouicula donnant ou-aille, bien que, dans les deux mots, l'u consonne du latin soit voisin d'une

devant e, i, ils avaient produit, dès l'origine, des continues (§ 93).

<sup>1.</sup> Lorsque, dans un mot français, la dentale intervocalique du latin se trouve maintenue, la forme est savante ou empruntée à une langue ou à un dialecte du midi, ainsi en est-il du suff. -ade (= fr. -ée).

voyelle labiale (§ 95, 1°) comme dans pauore, pe-eur. Lorsque l'u consonne disparaît, il est vraisemblable qu'il n'a pas passé par le son vé. Et de même, lorsque le f ou le b intervocaliques (le b primitif ou venant du p) disparaissent dans le voisinage d'une labiale, il est probable qu'avant de tomber ou de se fondre avec les sons voisins, ils sont devenus u consonne (w) et non vé: \*debuto, dewuto, de-ü; scrofella, scrowella, écrou-elle; \*saputo, sabuto, sawuto, se-ü (à côté de quoi on a sapone donnant savon). On peut aussi voir dans seü une forme analogique, parce que le p intervocalique est devenu tardivement b. Sur les particularités du traitement des voyelles quand la labiale intervocalique s'efface, voy. §§ 39-42.

b. — Sur le changement tout à fait exceptionnel de la dentale de -atica, -edico, en r, voy. § 136, d.

c. — Le g intervocalique devant e, i, qui normalement donne  $g^{r}$ , y, était tombé dès le latin populaire dans viginti, quadraginta, etc., voy. §§ 3, c, et 7, a.

Le ye, provenant du g<sup>7</sup> intervocalique (§§ 93, 94) a disparu dans regina, où il s'est fondu avec l'i tonique: reine, puis reine. Il n'a pu agir sur la voyelle tonique de \*sigello, puisqu'elle était entravée (§ 25), mais la voyelle précédente reste elle-même intacte dans seel, plus tard seau, écrit sceau (§ 42, b, note).

Dans page(n)se, on attribue au même ye le changement de a semi-tonique en ai et de é tonique en i: pays. Il y a aussi contradiction, pour le g\* après a, entre pagano, païen (pa-ien), et pagare (de pacare), payer (pai-ier). Il semble que l'a semi-tonique libre, suivi immédiatement du ye, doive rester intact: aïeul, glaïeul, païen. Nous disons payer, vraisemblablement sous l'influence de il paye, où l'a est tonique, et rayon est fait sur rai. Notre prononciation de pays paraît être un compromis entre la forme primitive pa-is et l'ancienne contraction pais, en une syllabe, analogue à gaine de gaïne.

d. — Conformément à ce qui est dit § 95, 3°, le latin acuto a donné régulièrement eū (comme \*placuto: pleū, plu, participe passé du verbe plaire), et cicuta: ceūe. Aigu, ciguë et quelques autres mots analogues sont des formes moins anciennes, encore obscures. Dans le mot savant second, introduit alors que securo était déjà devenu seür, le c\* intervocalique, qu'on continue à écrire¹, s'est changé dans la prononciation en la sonore g\*, comme longtemps auparavant securo était d'abord devenu segur.

# Groupes conjoints intervocaliques.

- 97. En principe, dans les groupes conjoints intervocaliques, la seconde consonne se maintient, et la première est traitée comme si elle était isolée entre deux voyelles:
  - I<sup>o</sup> GROUPES COMMENÇANT PAR UNE DENTALE OU UNE LABIALE.

patre, padre, pédhre, père capra, cabra, chèvre labra, lavra, lèvre.

- a. Devant l, la transformation du p s'arrête au degré b: duplo, double. Ici, le b ne s'est pas changé en v, en raison de la difficulté de prononciation du groupe vl. Sur pl conservé, voy. § 108.
- b. Dans fabrica, devenu faurica, d'où forge (cf. § 134), la vocalisation du b en u est due sans doute à ce que la
- 1. Il est aussi déraisonnable d'écrire second qu'il le serait d'écrire aicu en prononçant aigu.

chute de la voyelle atone qui suivait le groupe lui enlevait son appui nécessaire. La même vocalisation dans abrotono, fr. aurone, peut s'expliquer par le voisinage d'un o tonique. Cf. encore les futurs aura, saura, § 196, e. — A noter un changement de suffixe dans palpěbra, devenu paupière, au lieu de « paupièvre ».

c. — Au groupe tr correspond tantôt r simple comme dans père, tantôt r double comme dans verre. On remarque que l'r est simple après a tonique latin. Il semble qu'avant l'accent, tr, dr aient pu se réduire anciennement à r, d'où norture, nourture 1 (de nutritura) devenu ensuite nourreture, nourriture, sous l'influence de nourrir, et peut-être aussi larcin 2 (de latrocinio), à côté duquel on trouve larrecin, qui a pu être refait sur larron.

# 2° GROUPES COMMENÇANT PAR C\* OU g\*.

Dans les groupes intervocaliques cl, gl, la palatale a mouillé l; pour les exemples, voy. § 109.

Correspondant à cr, on a gr puis ir dans: sacramento, sagramento, sairement, serment, aussi lacrima, vieux français lairme; et igr dans aigre, maigre, alaigre, (lat. acre, macro, alacre), qui sont des formes aussi embarrassantes que aigu, signalé plus haut (§ 96, d). Dans des mots où le groupe cr résulte de la chute d'une voyelle atone, on a ir (voy. § 110, a), mais ce sont des formes verbales, suspectes d'influences analogiques.

Pour le groupe gr primitif on constate la chute du g dans perèce, paresse (\*pigricia), dans pélerin (pere-

<sup>1.</sup> Au lieu de nodredure, nourreure, nourrure.

<sup>2.</sup> Au lieu de larreisin, larroisin, cf. demoiselle, § 7, c, 1º Rem. I.

grino) et dans entier (integro), mais, pour ce dernier mot, on trouve aussi la forme entir, qui suppose un ye provenant du g (§ 31). Le mot noir (nigro) ne peut pas être invoqué, car le ye que le g a pu dégager devait se confondre avec le second élément de la diphtongue produite normalement par l'i bref tonique. On a le ye dans flairier (fragrare).

# 3° GROUPE qw1.

En principe, l'élément palatal produit un ye et le labial un ve : equa, v. fr. ive ; antiqua, v. fr. antive ; aqua, v. fr. aive. On a deux autres formes pour aqua : aigue, où le w, au lieu de devenir v, a été traité comme le w initial d'origine germanique (cf. gant de \*wanto)², et ewe, où l'élément palatal disparaît et l'élément labial se maintient tel quel; cette dernière forme permet d'expliquer, plus facilement que par aive, ève, la forme ultérieure eawe, écrite eaue, aujourd'hui eau (ô). — A rapprocher de la forme aigue les mots : aigle (aquila); aiglent, églant (\*aquilento), d'où églantier; égal, v. fr. igal (aequale). Sur \*sequit, \*sequere, voy. § 40. Il faut écarter coquere, devenu \*cocere par assimilation. De même, coquus est devenu \*cocus, d'où cueus, queus (§§ 39 et 156, b, note).

1. Sur la nature de ce groupe, voy. § 90, note.

<sup>2.</sup> L'ablatif pluriel aquis, où la voyelle atone i tombe, et où l'élément labial de qu disparaît entre ye et s, a donné régulièrement le nom de lieu Ais (que nous écrivons Aix et qu'on est arrivé à prononcer incorrectement par x); cette forme correspond aussi bien au singulier aive qu'au singulier aigue.

## APPUYANTES ET APPUYÉES

98. En général, les appuyantes disparaissent, sauf  $c^*$  et  $g^*$  (ke et gue), qui deviennent  $ye^i$ , et les liquides et les nasales, qui se maintiennent dans les conditions étudiées plus haut (les nasales nasalisant la voyelle précédente, § 75, — l se vocalisant, § 82, — r restant sans changement, § 86).

En général les consonnes et les groupes conjoints appuyés se maintiennent tels quels, comme les consonnes et groupes initiaux (pour certaines exceptions, voy. le chapitre des consonnes initiales); les groupes explosive  $+ w (qu, gu)^2$  se réduisent à l'explosive.

- 99. Une conséquence de la chute des appuyantes, c'est la simplification des consonnes doubles (sauf r,  $\S 87$ )<sup>3</sup>. La seconde des deux consonnes identiques se conserve comme appuyée, la première tombe comme appuyante, même le c (voy.  $\S 104$ , a), même l (voy.  $\S 82$ ). La consonne double a été souvent rétablie ou introduite dans l'orthographe, non sans contradictions; aujourd'hui que nous disposons des accents pour préciser le timbre de la voyelle e, il n'y a aucune raison
- 1. Bien que ye soit une consonne (§ 61, note), on dit alors que e\* et g\* se « vocalisent », parce que cette consonne joue le rôle de voyelle dans les diphtongues, cf. § 65, in fine.

2. Voy. § 90, note.

<sup>3.</sup> Une consonne double est en réalité une consonne prolongée; mais le premier et le second temps de cette prononciation longue représentent exactement la consonne simple avant et après une autre consonne.

pour écrire avec deux l: échelle (latin scala), mortelle (latin mortalis), à côté de royale (latin regalis), etc.

100. Exemples classés d'après la nature de l'appuyée:

# APPUYÉE DENTALE (ET PALATALE DENTALISÉE).

\*totta, toute; \*meytate, moitié; chorda, corde
| bursa, bourse; \*morsura, morsure (morseau ², de \*morsello)
| fortia, for's'a, for'se, force, cf. § 68 bis
| mercede, merc'ede, mer's'ede, mer'si, merci, cf. § 70
| Francia, Fran's'a, Fran'se, France |
| faciat, fat's'at, fa'se écrit face, fasse | cf. § 71
| vacca, vacc'a, va'ch'a, va'che, vache, cf. § 70
| sapiat, sap'ch'yat, sapche, sache, cf. § 68
| \*rabia, rabdj'a, radje, rage |
| hordeo, ordj'o, ordje, orge |
| argento, ard'ento, ardj'ento, ardjent, argent, cf. § 72.

# APPUYÉE PALATALE.

(c\* et g\* devant voyelle labiale).

angustia, angoisse accusat, a(c)cuse

## APPUYÉE LABIALE.

\*cappa, chape alba, aube infante, enfant subvenit, souvient

<sup>1.</sup> Sur les consonnes appuyées à la fin des groupes romans, voy. plus loin, notamment § 127 pour le d appuyé, § 128 pour le t, etc. . Ecrit à tort morceau.

#### GROUPES CONJOINTS APPUYÉS.

ostrea, huître \*complire, complir cancro, chancre congro, congre unquam, onqe (écrit onque) lingua, lang\*e (écrit langue).

- 101. Nous venons de voir que le g devant e, i, et le d mouillé, lorsqu'ils sont appuyés comme lorsqu'ils sont initiaux, produisent la chuintante sonore ie (hordeo, argento). Mais il faut excepter le cas où ils sont appuyés par n; dans ce cas, ils se bornent à mouiller n: Burgundia, Bourgogne (cf. § 68, n. 1); pingente, peignant. A noter que le g devant a produit la chuintante même après n : longa, féminin de l'adjectif, v. fr. longe. Cf. § 37. Comparez longa avec l'adverbe longe, qui a donné loing, la graphie ng représentant n mouillé, conservé dans éloigner 1. Dans ingenio, fr. engin, le g a été traité comme une consonne initiale (après préfixe). Angelo et evangelia ont dû être introduits dans la langue alors que la loi de mouillure du n par g devant e, i, avait cessé d'agir, cf. § 110, c; d'ailleurs l'influence du latin d'église a pu entraver leur évolution.
- 102. On a coutume de dire que dans les formes telles que pascunt, pascente, il y a eu métathèse de s et de c.
- 1. Toutefois il n'est pas impossible que le vieux féminin francais longe, comme longue, soit une forme analogique (d'après larc, féminin large), et il faudrait admettre alors, ce qui semble naturel, que le g mouille n aussi bien devant a que devant e, i.

En effet pascunt, qui aurait donné « pasquent » a été traité comme \*paxunt, avec s appuyé par un c qui se vocalise en i, d'où paissent. A rapprocher lois (lusco), ancien masculin de lousche. Mais la métathèse est inutile pour pascente; comparez avec angustia, le c devant e et le t + ye appuyés produisent également le son 's', les deux s se rejoignent et se confondent dans: paissant, angoisse, vaisseau (\*vascello), faisseau écrit à tort faisceau, et le ye va s'unir à la voyelle qui précède (§ 35). Pas de métathèse non plus pour sc devant a, où le c appuyé devient chuintant: musca, mouche; les subjonctifs tels que paisse, finisse, sont de formation analogique.

103. Les dentales et les labiales appuyantes disparaissent (voy. § 100, passim). Le p a été rétabli à tort dans l'orthographe de sept, baptême, cheptel (cf. § 28). Parmi les dentales, s appuyant est tombé devant s comme devant une autre consonne, mais on a continué à écrire ss pour éviter une confusion avec s intervocalique prononcée z. Ailleurs, s devant consonne n'a disparu de l'orthographe qu'au xvin° siècle; mais s appuyant était tombé de la prononciation, sauf devant les sourdes p, c\*, t (pe, ke, te), dès avant la conquête de l'Angleterre par les Normands (1066). Devant pe, ke, te, s se prononce encore dans les mots français passés en anglais (beast, beste; spy, espier; squire, escuyer), mais il était tombé en français dans le courant du xm° siècle.

Remarque. Il faut noter toutesois le maintien de s appuyant dans jusque, de deusque, bien qu'on trouve, au xiii°

siècle, la graphie juque. Ce mot a dû être rapproché instinctivement du vieil adverbe jus (deursum) avec lequel il n'a pas de rapport, et subir l'influence analogique des locutions puis que, pres que, lors que, où s persistait parce qu'il se faisait entendre à la fin des adverbes puis, près, lors. L'amuïssement ultérieur de s à la fin des adverbes aurait pu se propager à s intérieur des locutions soudées 1; et de fait on constate pour ces locutions au xviie siècle une hésitation qui s'étend à jusque: puisque ou puique, jusque ou juque, etc. La prononciation avec s maintenu a prévalu d'autant plus facilement que l'évolution sémantique de puisque et de presque avait éloigné ces mots des adverbes puis et près, que lors tombait en désuétude en dehors d'alors et de pour lors, dès lors, et qu'aucun adverbe ne correspondait à jusque. « Parce que » prononcé parsque a pu favoriser aussi le maintien de s dans les locutions conjonctives. La prononciation préque est attestée au xviº siècle. Nous hésitons encore entre tandis'que et tandi(s)que. (La préposition dès, n'ayant pas d'emploi adverbial, n'a pu se prononcer dès' à la pause ; la prononciation ancienne notée dess que représente en réalité dès ce que).

En dehors de ces locutions conjonctives, les mots où s se prononce devant consonne sont des mots d'emprunt entrés dans la langue postérieurement à l'amuïssement de s appuyant, par exemple rester, à côté d'arrêter qui est d'origine populaire.

104. Le ye appuyant se maintient, et même se dédouble dans \*meytate (pour medietate), moitié (§ 7, e).

Les palatales explosives  $c^*$ ,  $g^*$  mouillent l qui suit (§ 84), et le  $g^*$  mouille n (§ 79).

Devant les autres consonnes, les palatales appuyantes produisent un ye, qui se joint aux voyelles voisines:

<sup>1.</sup> Au xv11e siècle, puis et que pouvaient encore être séparés : puis donc que.

tractgre, traitier; laxare (lacsare), laissier. Sur le changement de -ier en -er, voy. § 193. Il faut toutesois noter les exceptions suivantes:

- a. De deux palatales identiques, l'appuyante, c'est-à-dire la première, disparaît sans produire de ye: vacca, vache: sacco, sac. Il faut réserver le cas où le second c est devant e ou i, car on doit sans doute à l'action du premier c de ecce le changement de l'e qui précède en i dans eccilla, icelle; ici les deux consonnes ne sont pas identiques, la seconde est un c', voy. § 69 (devant a, comme dans vacca, le c appuyé ne s'est mouillé que plus tard). Cependant occidere = ocire.
- b. Le c appuyant disparaît encore quand il est suivi de plusieurs consonnes, par exemple:
- 1° le c devant t+i en hiatus, l'i en hiatus se consonnifiant en ye: factione, factyone, fa'son, façon; lectione, leçon; coctione, \*couçon (devenu cuisson sous l'influence du verbe cuire): punctione, ponçon (devenu poinçon sous l'influence de poindre); \*districtia, détresse (à côté de districto, destreit, détroit) directiat, dresse (à côté de directo, droit). Dans \*pectorina, peitrine, poitrine, le c à pu se vocaliser avant la chute de l'o atone. Dans ce mot comme dans poitrail, il faut d'ailleurs remarquer que c'est le groupe conjoint tr qui suit le c; notez l'opposition de ces formes et du vieux verbe otroyer, de \*auctorizare.
- 2° le c contenu dans l'x du préfixe ex, français es, é, et de la préposition de-ex, français dés, parce que, dans la presque totalité des cas, cet x est suivi d'une

consonne: extendere (ecstendere), estendre, étendre. Dans exire, où on ne sentait plus le préfixe, comme l'x est suivi d'une voyelle, le ye se dégage et on a elssir oissir (exit, où l'ë est tonique, donne régulièrement ist (§ 31) d'où plus tard issir substitué à oissir). — La forme ordinaire du préfixe a été introduite dans essaim (examen) et essayer (\*exagiare), où, phonétiquement, on devrait avoir un ye.

Un x quelconque, suivi d'une autre consonne, se réduit aussi à s: \*juxtare, jouster, jouter.

c. — Un changement très particulier est celui du g appuyant dans sagma, \*smaragda, où il se transforme en un l qui se vocalise en u: saume, some, somme (de  $\alpha$  bête de somme »), et émeraude.

## CONSONNES MÉDIALES DE GROUPES

Nous avons traité à part (§§ 98, 100) le cas des groupes terminés par une liquide ou un w, c'est-à-dire des groupes formés de deux consonnes conjointes (§ 60) précédées d'une autre consonne : intrat, entre; \*matrastra, marâtre; membro, membre, etc.; la médiale est appuyée et se maintient.

105. Les autres groupes latins de trois consonnes sont rares; nous constatons la chute de la consonne médiale de groupe dans *redemptione*, rançon, dans *prompto*, pront, comme écrivaient Racine et Mme de Sévigné, et sa vocalisation, avec métathèse, quand c'est un c, dans *pinxisti*, vieux français peinsis, dans sancto,

saint. La première consonne du groupe est traitée comme appuyante, et la dernière comme appuyée. Le prétérit primitif des verbes en eindre, aindre, oindre se conjuguait ainsi: je peins (pinxi), tu peinsis, il peinst, nous peinsimes, vous peinsistes, ils peinstrent. Pour l'intercalation du t à la 3° personne du pluriel, voy. § 114.

Il s'est produit de nombreux groupes de plus de deux consonnes par suite de la chute de voyelles atones; nous en parlerons dans le chapitre suivant, où nous verrons que, dans les groupes difficiles à prononcer, ou bien il peut s'introduire une consonne nouvelle, ou bien l'atone se maintient assez longtemps pour protéger la consonne précédente, voy. notamment § 110, c.

# GROUPES DE CONSONNES ROMANS

106. Nous appelons groupes romans les groupes de consonnes qui peuvent résulter de la chute des voyelles atones (cf. § 11). Cette formation de groupes nouveaux a été grosse de conséquences pour le sort des consonnes latines. Par exemple, dans debet, la consonne intervocalique est devenue appuyante et elle est tombée, tandis qu'elle persiste dans devoir, sous la forme du v. Dans chacun des mots debita et molere, on avait deux consonnes intervocaliques qui sont devenues l'une appuyante, l'autre appuyée, et qui sont traitées comme telles; mais dans le second, l'appuyante se lie à l'appuyée par une consonne nouvelle : molre, moldre, moudre. Le p était particulièrement solide dans hospite

où il est appuyé, mais dans \*hospte, il devient médial de groupe et tombe à ce titre comme dans redemptione (§ 105). Nous allons examiner en détail ces diflérents groupes, en les rangeant d'après la consonne finale.

#### FORMATION DE GROUPES DE CONSONNES CONJOINTES

107. La chute des atones peut amener la formation de groupes conjoints, intervocaliques (cf. § 97) ou appuyés (cf. § 100).

Il n'y a aucune difficulté pour les groupes composés d'une dentale ou d'une labiale et de r:

credere, creidre, croire; perdere (groupe appuyé), perdre lepore, lièvre; rumpere (groupe appuyé), rompre robur, rouvre; scribere et bibere, d'abord escrivre et boivre

vivere, vivre; sulfur (groupe appuyé), soufre.

On constate une vocalisation de la labiale dans le proclitique super, soure, sour, sur. Cf. § 108.

**108.** Pour les groupes *labiale* et *l*, les exemples suivants sont réguliers :

\*stupula, éteuble tabula, table -abile -able

Mais dans les deux mots populo et populo, dont l'un n'existe plus que sous la forme du dérivé peuplier, le p est conservé devant l: peuple (on a poblo dans les Serments de Strasbourg).

D'autre part, à côté d'éteuble on trouve une forme clédat. — MANUEL DE PRONÉTIQUE. 8

éteule, et à côté de table la forme taule, tôle; ces formes supposent, avant toute chute de l'u atone, une vocalisation de la consonne labiale intervocalique (cf. § 39).

# GROUPES FORMÉS PAR C\*, g\*, ET l OU r.

109. Mouillure de l par  $c^*$   $g^*$  après voyelle: macula, maille; coagulat, caille; vig(i)lat, veille. — Les groupes formés par  $c^*$ ,  $g^*$ , et l ou r, se maintiennent quand ils sont appuyés: avunculo, oncle; ungula, ongle; ancora, ancre; Bulgaro, Bougre.

Exceptions: 1º dans le groupe scl, le c tombe: masculo, masle, mâle; misculat, mesle, mêle.

- 2º Dans certains mots latins, qui ne sont pas restés sans interruption dans la langue, qui ont passé du latin dans le courant populaire après que la transformation de cl, gl intervocaliques en l mouillé était au moins commencée, mais qui peuvent cependant être fort anciens, le groupe gl s'est conservé, le groupe cl n'a subi que la sonorisation du c en g ou s'est maintenu tel quel: regüla, règle; \*abocülo ou \*a(l)bocülo, avuegle, aveugle; saecülo, secülo, siècle, (abaculo et seculo sont entrés dans notre langue avant la diphtongaison d'è et ò toniques; mais si ces mots étaient restés dans la langue sans interruption entre le latin et le français, on aurait aveuil et sieil, comme œil et vieil). Ajoutez: seigle, de \*secăle; jougleur¹, de joculatore; marreglier (devenu marguillier § 30, exc.) de matriculario.
- 1. Deux causes ont pu transformer jougleur en jongleur: un rapprochement avec jangleur, d'origine inconnue, qui signifiait « bavard, médisant », ou plutôt une confusion de lecture entre u et n, alors que le jougleur, au sens ancien, n'existait plus, et que le mot avait passé de l'emploi populaire courant à l'emploi historique qu'on en faisait d'après les textes écrits. Sous sa nouvelle forme, jongleur, avec un sens restreint, est redevenu populaire.

3º Pour regüla, on trouve deux formes héréditaires à côté de règle: reille et ruile. Voici comment s'explique ruile: le g\* est tombé comme intervocalique devant labiale, et l'u atone a formé diphtongue avec l'é fermé tonique, de là reule, puis riule, et, par métathèse, ruile. C'est exactement ce qui s'est produit pour la transformation de tegüla en tuile, cf. § 40. On trouve aussi en très vieux français le mot saeculo représenté par seule, qui serait vraisemblablement devenu suile, s'il était resté dans la langue. En présence de deux formes comme ruile et reille, il n'est pas nécessaire d'attribuer à l'une d'elles un caractère dialectal; on peut très bien admettre la coexistence au même point de regula, aboutissant à ruile, et de la forme contractée regla, aboutissant à reille.

# GROUPES FORMÉS PAR Cy ou gy, et 1 ou r.

110. a. — Si vigilat ne s'était pas contracté très anciennement en viglat, le g' intervocalique devant i aurait disparu sans mouiller l, ce qui s'est produit dans fragile, fraile, aujourd'hui écrit frêle. Dans gracile, le c' intervocalique a subi son changement normal en is (§ 94, note 2), d'où graisle, gresle (cf. § 120). Le même traitement, dans dicère, ducère, facère, \*cocère (pour coquere), aurait amené l'intercalation d'un t entre s et r, et ces infinitifs auraient été en -stre: distre¹ au lieu de dire, cf. § 114. Et de fait on rencontre beneïstre, correspondant à benedicere, à côté de la forme beneïr (puis bénir), due à l'analogie des inchoatifs en -ir. Les infinitifs dire, faire, duire sont sans doute des formes analogiques d'après frire, traire, destruire, qui viennent de frigère, \*tragère, \*strugere, où l'on a un g' (et non

1. Ou disdre, si l'atone était tombée après la sonorisation de s.

- un c') intervocalique. Nous verrons, § 257, a, que \*strugere, au participe présent, a subi à son tour l'influence analogique de ducere : destruisant d'après duisant.
- b. Dans vincère, surgère, plangère, la chute de l'e pénultième atone a arrêté la transformation de c<sup>3</sup>, g<sup>3</sup> appuyés, au degré t<sup>3</sup>, d<sup>3</sup> (§§ 70, 72); de là veintre (plus tard veincre, vaincre, d'aprés les formes du verbe où on avait c\* devant voyelle labiale, \*vincuto, vencu), sourdre, plaindre. De même dans carcère, chartre, au sens de « prison », conservé par la locution « tenir en chartre privée », et dans \*torqere, torc'ere (pour torquere), tortre, devenu tordre par assimilation aux verbes en -dre. Foudre, de \*fulgere, est semblable à sourdre.
- c. Il est possible que la production dans angelo d'un n mouillé, semblable à celui de plaindre (plangere), cf. § 79, ait été empêchée par la difficulté de joindre n à l, même à l'aide d'un son de transition. Dès lors le g' a continué son évolution jusqu'à la chuintante, et la difficulté de joindre la chuintante à l a maintenu longtemps la pénultième atone; de là notre ancien proparoxyton angele, réduit ensuite à ange, cf. §§ 119, 129, 131, 133 bis. Le mot latin angelo peut encore avoir été emprunté postérieurement à la mouillure du n de plangere, mais à une époque où la prononciation savante du latin n'avait pas encore déplacé l'accent.

AUTRES GROUPES TERMINÉS PAR UNE LIQUIDE.

CONSONNE DE TRANSITION.

111. Ye + r. Après la chute de l'o atone de maior,

peior, on a eu le groupe i consonne + r. L'i consonne, devenu appuyant, se joint naturellement à la voyelle qui précède, d'où maire, pire. Cf.  $\S$  7, c,  $2^{\circ}$ .

112. Dentale devant 1. Dans les mots tels que vetulo, spatula, la voyelle de la pénultième est tombée tantôt avant, tantôt après la sonorisation du t; de là vetlo et spadla, où les groupes tl et dl offrent une certaine difficulté de prononciation, bien que nous les ayons aujourd'hui dans la prononciation courante de plusieurs mots (tels que matelot, madeleine). Le premier s'est changé en cl, le second en ll, de là \*věclo et \*spalla. On a eu naturellement un l mouillé dans le premier mot (§ 109); l appuyant du second mot s'est régulièrement vocalisé au xuº siècle: espalle, espaule, alors qu'un mot comme le latin bella avait eu antérieurement son l redoublé réduit à l simple, d'où bèle, aujour-d'hui écrit belle (§ 82). Ajoutez comme exemples:

situla, setla, secla, seille
\*rŏtulare, rodler, roller, rouler
mŏdulo, modle, molle, moule
Rodlant (d'or. germ.), Rollant (conservé archaïquement), Roulant.

113. Si la dentale est appuyée, c'est l qui change. Le d étant appuyé dans \*sclandalo persiste, mais alors l se change en r: esclandre (cf. § 117).

Même changement dans apostre, epistre, et par imitation dans chapitre, latin capitulo, où la dentale n'est pas appuyée; ces trois mots ont été empruntés après l'époque de la sonorisation de p intervocalique.

414. Lorsque la chute d'une atone amène le contact d'une continue dentale, — s sourd ou s déjà sonorisé, — et d'un r, il s'introduit entre les deux, comme son de transition, une explosive dentale, qui est dans le premier cas la sourde t, dans le second la sonore d:

\*essere, estre \*cosere (consuere), cosdre, coudre \*nascere, naistre \*misĕrunt, misdrent¹ \*dixĕrunt, distrent¹

Entre les sonores dentales n ou l, et r, on constate aussi un d de transition :

genero, gendre molere, moldre, moudre.

Il faut admettre que dans puluere, soluere, l'u consonne s'était effacé devant la pénultième atone, d'où \*pulere, \*solere, et régulièrement poldre, poudre, et soldre, soudre (dans résoudre); car si l'u consonne de ces mots était devenu v, il est vraisemblable qu'on aurait en français pouvre et souvre. Cf. § 206, note.

Entre n et l, on constate un  $g^*$  de transition dans le seul mot \*spinula, espinyle.

Il y a aussi difficulté de prononciation lorsque la labiale sonore m rencontre une des deux liquides, bien que l'amuïssement complet de l'e labial en français ait ramené ces groupes, dont la prononciation actuelle s'accommode, par exemple dans  $un\ m(e)lon$ ,  $une\ fum(e)-rie$ . Dans le passage du latin au français, on constate entre les deux consonnes, comme son de transition, l'explosive sonore labiale b:

1. Mirent et dirent par analogie avec virent (§ 237).

cumulo, comble numero, nombre marmor, \*marmbre, marbre.

Dans inv(o)lat, la labiale v, devenue médiale de groupe, se prononçant difficilement devant l, se change en la labiale explosive b, et le n qui précède se labialise alors en m, d'où : emble.

De même que rememorat a donné remembre, on a eu pour \*cremere (classique tremere, § 90), gemere et premere les formes crembre, gembre, prembre; on trouve aussi criembre, giembre, priembre, formes analogiques d'après il crient, il gient, il prient. L'infinitif a été refait après l'assimilation de l'indicatif présent avec les verbes il peint, il feint, etc. (§ 209, c, note 1).

115. Signalons un changement anormal de l en n, après chute de l'atone qui précède, dans quelques mots tels que: pesle (pessulo) devenu pesne, pêne; \*posterula devenu posterne, poterne.

#### GROUPES TERMINÉS PAR UNE NASALE.

116. Le groupe roman et le groupe latin mn sont naturellement traités de même : somno, somme, et homine, homme. En réalité le m était simple en français (le redoublement de l'm indiquait la nasalisation de la voyelle précédente, § 78), et on écrit m simple dans lumière, de luminaria, semer, de seminare, etc. De même : terme, de termino, où le groupe mn est précédé d'une autre consonne, et charme, de carmine. Dans \*carpino, le p devenu médial de groupe s'est

nasalisé en m au contact du n, de telle sorte que ce mot a donné la même forme française que carmine.

Le groupe roman dn aboutit aussi à m par l'intermédiaire de mn: consuetudine, coutume (Il y a eu probablement assimilation de -udine à -umine). Dans Rhodano, la pénultième atone n'a dû tomber qu'après le changement du d intervocalique en sifflante, § 95, d'où Rosne, Rône (écrit Rhône).

- 117. Dans Londino, ordine, le d, étant appuyé, a persisté au moment de la chute de l'atone et n s'est changé en r: Londres, ordre (cf., § 113, ce qui s'est produit pour l dans le même cas). Mais on peut concevoir également que la difficulté de prononciation soit résolue soit par la chute ou l'assimilation du d, quoique appuyé, soit par la chute de n, et en effet ordine a donné aussi le vieux français orne (dérivé ornière), et d'autre part hirundine a produit aronde.
- 118. On a encore le changement de n final de groupe en r, 1° après une labiale appuyée, dans pampino, pampre, dans \*timbano (classique tympano), timbre, et même après f non appuyé dans cophino (peut-être \*coffino), cofre, aujour-d'hui écrit coffre (mais la labiale non appuyée disparaît régulièrement comme appuyante dans Stephano, Estiév(e)ne, Etienne, antephona, antiév(e)ne, antienne); 2° après un g\* appuyé dans Lingones, Langres, et même après un c\* non appuyé dans diacono, diacre, mot emprunté après l'époque de la chute du c intervocalique devant o. Dans organo, devenu d'abord org\*ene, la nasale a disparu complètement, on a org\*e, écrit orgue, au lieu de « orgre ».
  - 119. Dans virgine, margine, le q<sup>y</sup> appuyé donne réguliè-

rement <sup>4</sup>j français, comme dans angelo signalé plus haut, § 110, c; on obtient les pseudo-proparoxytons vergene, margene (qui ne comptent chacun que pour deux syllabes), réduits à verge (vierge par fusion avec la forme savante virgene) et marge. Le g<sup>5</sup> non appuyé de pagina a été traité de même, parce que ce mot a été emprunté après qu'avait cessé d'agir la loi de la vocalisation du g intervocalique devant e, i; il en est de même pour imagine, imagene, image. Dans les mots héréditaires, tels que propagine, le g<sup>5</sup> a mouillé n: provaing, d'abord terminé par n mouillé (§ 51), aujourd'hui écrit provin.

120. C'est un m qui termine le groupe dans decima. Ici, il n'y a pas la même difficulté que pour les groupes du § 114; tandis que le s de \*essere exige un son de transition pour se joindre au r qui suit, le s produit par le c' de decima (§ 93) se joint facilement à m: disme, dime (cf. graisle, § 110, a).

Sur le suffixe -ième, correspondant à -ēsimo, voy. § 31.

Le groupe n + m était difficile à prononcer sans faire entendre un son vocalique entre les deux nasales. C'est ainsi que l'i atone de inimico et de anima est représenté par un e labial dans ennemi et dans l'ancien proparoxyton aneme; cet e a persisté dans « ennemi » (bien qu'il soit arrivé à disparaître dans la prononciation courante du mot), mais, comme le français répugne aux proparoxytons, aneme s'est réduit à âme. D'ailleurs aneme ne comptait que pour deux syllabes, et l'a y est traité comme entravé.

## GROUPES TERMINÉS

PAR UNE DENTALE FLEXIONNELLE, FINALE DU MOT.

121. Devant s et t de flexion, après la chute de

l'atone, la consonne qui la précédait devient appuyante ou médiale de groupe, et elle est traitée comme telle.

Ainsi les labiales tombent: debet, doit; debes, dois; sapis, sés (écrit sais, § 203, a); claves, clés; corrumpis, corrumpit, corrons, corront, comme écrivait Bossuet; corpus, cors¹ (maintenu tel dans les dérivés corset, corsage), tempus, tens, écrit aujourd'hui temps sans raison. Avant de devenir appuyants, b et p intervocaliques avaient eu le temps de se changer en un v, qui, au contact de la sourde finale, est devenu la sourde f, pour disparaître bientôt; ainsi s'explique dift (pour deift) = debet, dans les Serments de Strasbourg.

- 122. Les dentales appuyantes ou médiales de groupes tombent aussi devant s et t de flexion, sauf à former pendant quelque temps avec s la consonne 's, écrite ζ, qui se réduit ensuite à s (tout en continuant souvent à s'écrire z): videt, voit; sedet, siet (écrit à tort sied, on n'écrit pas « void » ni « croid » ); prendit, prent (écrit à tort prend, § 201); vides, veiz, voiz, vois; \*pratos, préz, prés; montes, monz, mons (aujourd'hui écrit monts). Le groupe sts s'est réduit à ζ, puis s: eccis tos, icez, cez, ces.
- 123. Les nasales appuyantes tombent de la prononciation après avoir nasalisé la voyelle précédente : venit, viet, écrit vient; bonos, bos, écrit bons, cf. § 75. Les médiales disparaissent tout à fait : dormit, dort;
  - 1. Descartes écrivait le mot ainsi.

vermes, vers, furnos, fours (d'où ver et four, au lieu de verm et fourn, dès le xiiie siècle).

La nasale dentale n, lorsqu'elle devient médiale de groupe devant s, forme pendant quelque temps avec le s la consonne 's, écrite z, qui se réduit ensuite à s: fours a d'abord été fourz; diurnos, jourz, jours.

Dans une forme telle que \*pugnos, le n, au moment de la chute de l'atone, ne devient pas médial de groupe, car le g était préalablement tombé en le mouillant; on a donc un n mouillé appuyant, qui nasalise la voyelle précédente et forme un z avec le s qui suit; poinz, puis poins (écrit aujourd'hui poings, § 37). De même dans cuneos, coinz, coins, où la mouillure vient de l'e en hiatus, et dans plangis, plainz, plains. Plangit donne naturellement plaint.

- 124. Le l s'est également mouillé dans les formes telles que oclos (pour oculos) et filius, filios, et, devenu appuyant au moment de la chute de l'atone de la finale, il a aussi amené le changement du s qui suivait en z: uelz, filz. Nous savons que l appuyant, au xne siècle, s'est vocalisé: illos, els, eus (que nous écrivons eux); uelz, ueuz, ueus (devenu ieus, yeux, par dissimilation, § 23 b, exc.); mais après t (§ 82) l disparatt complètement, filz, fiz, fis (que nous écrivons fils, cf. § 56). Après a, on a fusion de l vocalisé avec la voyelle: nullos, nuls, nus (notre pluriel nuls actuel est refait sur le singulier):
- 125. De même que l appuyant se vocalise en u, nous savons que c appuyant se vocalise en ye: facto,

fait; or, après la chute de la voyelle atone de saccos et de illos, devenus sacs et els, le l appuyant dans els a bien subi sa vocalisation normale, mais le c appuyant de sacs est tombé purement et simplement sans dégager de ye, d'où le vieux pluriel de sac, « sas » (nous avons aujourd'hui un pluriel refait sur le singulier). Cette différence tient à ce que la loi de la vocalisation du l appuyant est postérieure, et celle de la voyelle atone.

126. Dans placet, le c n'était pas appuyé (comme il l'est par redoublement dans saccos, § 99), et il était devant une voyelle palatale, c'était par conséquent un c' intervocalique, et il est devenu normalement is (comme dans placentem, plaisant, § 94). Au moment de la chute de l'atone, on a donc plaist, avec un s appuyant, qui disparaît régulièrement de la prononciation au xm° siècle, comme nous l'avons vu. Pour facit, dicit, on devrait avoir aussi faist, dist, qu'on ne trouve jamais; il faut admettre en latin populaire des formes fact, dict, semblables aux participes factum, dictum, ou une analogie avec \*tragit, \*strugit (§ 110, a). On trouve dist en vieux français, mais c'est le parfait dixit.

#### GROUPES TERMINÉS PAR UNE DENTALE NON FINALE

127. Le d, final du groupe mais suivi d'une voyelle en latin, se maintient ou se change en t. Tandis qu'il reste d dans frigida, rigida, donnant froide, roide (au masculin seulement froit, roit, § 137), il s'assourdit en t quand il arrive en contact avec une dentale

sourde qui précède: nitida, nitta, nète (écrit nette); muscida, moiste; \*buxida, boiste; \*obsidatico, opsidatico, ostage.

128. Le t se maintient ou se change en d. Il y a contradiction entre medietate, moitié (§ 92, a) et adiutare, aidier; sans doute, dans ce dernier mot, l'u protonique, qui était tonique dans adiutat, s'est maintenu pour cela plus longtemps qu'une autre atone, ce qui a laissé au t le temps de se sonoriser. Mais il y a une contradiction semblable, moins facile à expliquer, entre \*explicitare, espleitier, et, d'autre part, \*placitare, plaidier, \*vocitare, vuidier, \*vocita, vuide'.

Même opposition entre

cubito, coude et dubitat, dubitare, doute, douter male-habito, malade debita, dète (dette)
\*subitano, soudain \*movita, muete, meute civitate, cité.

Dans hospite, alors même que le t aurait eu le temps de se sonoriser, il serait redevenu t, quand l'atone est tombée, au contact de la sourde appuyée p.

Les mots dérivés de cucurbita et de \*bombitire devaient de toute façon avoir un d, ne fût-ce qu'au contact de la sonore appuyée b. Le premier a donné coorde, courde, gourde, le second bondir. La conservation du t, après un d appuyé, dans les formes telles que perte, rente,

<sup>1.</sup> Dans ces derniers mots, et aussi dans dites, faites (dicitis, facitis), on attendrait un s après i, comme dans graisle de gracile, § 110, a.

du latin perdita, \*rendita, peut être due à l'analogie des autres formes participiales en -te: faite, dite, etc.

La présence d'un e final dans le mot comte indique que comite est resté longtemps proparoxyton. On s'étonne dès lors que le t ne soit pas devenu d; ici la consonne n'aurait eu aucune raison de s'assourdir de nouveau.

129. Il peut arriver que la dentale disparaisse complètement. Les mots anate (canard), rancido, lampada, ont donné les vieux proparoxytons anede, rancede, lampede, où l'atone pénultième affaiblie s'est sans doute maintenue jusqu'à la chute des dentales intervocaliques; de là ane (conservé dans bédane, proprement bec de canard), rance, lampe. Cf. §§ 110, c; 119; 131; 133 bis.

# GROUPES TERMINÉS PAR UNE LABIALE.

- 430. Cerebello et cerebella ont donné cerveau, cervelle, et \*miribilia, merveille. On sait que le b est celle de toutes les consonnes qui s'est le plus anciennement transformée, dans la position intervocalique; il était déjà devenu v quand l'atone est tombée.
- 131. Dans episcopo, principe, la voyelle atone s'est maintenue très longtemps entre le c\* et le c<sup>y</sup> appuyés et la labiale p, qui a eu le temps de se changer en b, puis en v, et d'evesqueve, princeve, on a passé à evesque, prince, comme de angele à ange (cf. §§ 110, c; 119; 129; 133 bis). \*Jaccobo, devenu Jaccomo, a donné Jacme, écrit Jaqueme, d'où d'une part Jaque et d'autre part le dérivé Jaquemon (§ 176, f), nom propre souvent agrémenté d'un t muet.

# GROUPES CONSONNO + ice.

132. Ces groupes aboutissent à des formes françaises

en -ce. La voyelle atone i est tombée avant que le  $c^r$  devenu 's ait eu le temps de se sonoriser en  $d_{\zeta}$ . Sans doute, on pourrait admettre le passage à  $d_{\zeta}$ , puis le retour à 's sous l'influence de la sourde appuyée qui précède, dans *irpice*, herce (herse), pantice, pance (panse), monticello, monceau.

Mais cette explication ne vaudrait pas pour les nombreux exemples qui suivent:

pulice, puce; pollice, pouce; \*pūllicella, pucelle; pŭlliceno, poucin (poussin);

pumice, ponce; rumice, ronce; \*ramicello, rainceau, rinceau; \*radicina, racine; medicina, vieux fr. mecine.

L'e final de puce, pouce, ne peut être attribué au groupe de consonnes l+ts, puisque dulce a donné douz sans e. Il faut donc admettre le maintien prolongé de pulice, pollice, comme proparoxytons, ce qui rend étonnant que la sourde ne soit pas passée à la sonore.

- 133. Le 's s'est sonorisé en 'z, sous l'influence d'une consonne sonore appuyée, dans : undecim, onze; \*quattuordecim, quatorze; quindecim, quinze. C'est par analogie qu'on a douze (duodecim) au lieu de douce, et treize, seize: l'historique de Littré, au mot Douze, a un exemple de doce pour douze.
- 433 bis. Le latin supplice a donné le vieux proparoxyton français soplece, devenu souple. Cf. §§ 110, c; 119; 129; 131.

GROUPES consonne 
$$+\begin{cases} ica, ico \\ iga, igo \end{cases}$$

134. Ces groupes aboutissent à des formes françaises

en -je. Le traitement est le même devant la voyelle o (ou u), et devant la voyelle a.

Le groupe -ico posttonique ou -ico- avec l'accent sur o, en réalité -eco (puisqu'on a là un i, par conséquent un -é fermé) a dû devenir -ego 1, par la sonorisation du c\*, puis régulièrement -eo, et l'e a dû subir ensuite la même transformation que l'e atone du pronom proclitique ego, eo, devenu io, puis <sup>d</sup>je, je. De toutes façons il est certain que -yo secondaire, issu de -ico, est devenu <sup>d</sup>je, tandis que -yo primitif, issu de -io ou -eo du latin n'a produit le même résultat que lorsqu'il était précédé de d initial ou appuyé (jour et orge), ou d'une labiale autre que la sourde p (rouge). — Le résultat est le même pour -ago, qui équivant à -igo (puisque l'a de la pénultième subit le même sort que les autres voyelles atones, § 7, a), dans asparago, asperge. Sur sarcophago, voy. Note compl.

D'autre part, -ica, l'i étant protonique ou posttonique, est devenu régulièrement -ega, et -ega doit donner d's soit directement par l'évolution normale du g' devenu appuyé (après la chute de l'e atone), soit après transformation du g' intervocalique en y (antérieurement à la chute de l'e atone), comme dans -yo secondaire.

Ainsi, ces différents groupes doivent tous aboutir à -dje, -je. \* Sedico et \* adsedicat donnent le substantif siège et le verbe il assiège; comparez encore pertica et Pertico: une perche et le Perche, où la chuintante sonore passe

<sup>1)</sup> C'est à ce moment que l'e atone est tombé dans verecundia, fr. vergogne.

à la sourde correspondante après la consonne sourde appuyée  $t^1$ .

#### **EXEMPLES**

\*sedico, siège serica, serge; filicaria
medico, miège pedica, piège (féminir
suffixe -atico, -age (courage, message, village,
âge, etc.) \*carricat, \*carricare, cl
\*sapico, sage fabricat, fabricare, for
heretico, eriège fodicat, fodicare, fouge
Gemmeticos, Jumièges navigat, navigare, na

serica, serge; filicaria, fougère pedica, piège (féminin à l'origine)
\*natica, nage (fesse)
judicat, judicare, juge, juger
\*carricat, \*carricare, charge, charger fabricat, fabricare, forge, forger fodicat, fodicare, fouge, fouger navigat, navigare, nage, nager
\*clericatu, clergé; delicato, dougié, qui serait devenu dougé.

A plus forte raison a-t-on la chuintante sonore lorsque l'atone tombée était précédée d'une sonore appuyée: manducare, manger; \*tardicare, vieux fr. targer; vindicare, venger; \*plumbicare, plonger; \*berbicario, berger; Ande-cavo, Anjou. — « Il mange » au lieu de « il mandue » (mandūcat, avec l'accent tonique sur u) a été fait sur manger; à l'inverse, « châtier » a été fait sur « il châtie » (castīgat, avec l'accent tonique sur i).

135. On aboutit à des formes en -che, au lieu de -je, après une consonne sourde appuyée. Exemples:

<sup>1.</sup> Quand la sourde t n'était pas appuyée, elle était devenue sonore : -atico = -adego.

porticu, porche domestico, domesche Aventico, Avenche Pertico, Perche pertica, perche
masticat, masticare, mâche, mâcher
\*coacticat, \*coacticare, cache, cacher
\*allecticat, \*allecticare, allèche, allécher
\*torticat, \*torticare, torche, torcher
\*excorticare, écorcher; \*reverticare, revercher.

D'après ces exemples, il paraît imposssible de tirer le verbe clocher de claudicare, qui aurait donné cloger, comme judicare: juger. On a proposé avec beaucoup de vraisemblance \*cloppicare (d'ailleurs le provençal dit clopchar). Mais il n'est pas moins impossible de tirer nicher, pencher, épancher, arracher, revancher, de: \*nidicare, \* pendicare, \* expandicare, \* exradicare, \* revindicare. Le verbe nicher vient tout naturellement de nidificare, où la première des deux atones qui précèdent la syllabe tonique est certainement tombée la première 1, d'où : nitficare, nifficare, nichier, nicher. D'autre part, le suffixe -icare se joint plus régulièrement à des adjectifs ou à des participes qu'à des radicaux de verbes; puisqu'on admet \*allect-icare, allécher, on doit admettre aussi: \*penditicare, penticare, pencher; \*expandit-icare, expanticare, épancher; \*exrapt-icare, esracher, arracher, \*venditicare, venticare, vencher, d'où revencher, au sens de vendre à quelqu'un (lui faire payer) le mal qu'il a fait, comme

1. Cette voyelle s'est nécessairement maintenue dans les formes où elle était tonique comme « nidificat », qui a dû produire niège, sur lequel aurait pu se greffer un infinitif niegier (on trouve panegier, frotegier, aegier, correspondant à panificare, fructificare, ædificare). Mais le radical semi-tonique nich- a été généralisé de très bonne heure.

on dit « vendre cher sa vie », notez que revanche exprime une idée sensiblement différente de l'idée de vengeance.

## 136. Remarques et exceptions.

- a. Si praedicare et \*impedicare s'étaient maintenus sans interruption dans la langue, ils auraient donné en français prèger, empèger. Mais ils ont été empruntés à un moment où l'évolution des groupes consonne ica était déjà faite ou en cours. Dès lors ils ont conservé leurs voyelles atones et le c est resté intact jusqu'au moment où les mots héréditaires qui avaient encore la syllabe ca (c étant initial ou appuyé) l'ont transformée en 'chié. On a eu alors prede'chier, empede'chier, puis, au moment de la chute des dentales intervocaliques, prechier, empeechier, d'où ensuite par contraction et après l'absorption du ye: précher, empêcher.
- b. La désinence —ico, non précédée d'une sourde appuyée, donnant normalement —ge (tandis que, dans tous les exemples sûrs, n, suivi d'e ou i en hiatus, produit simplement n mouillé), on peut admettre \*extranico pour expliquer étrange (à côté du vieux français estrain, d'extraneo) et aussi \*linico, \*lanico, \*cerico, pour: linge, lange, cierge. Canonico et \*monico ont donné dans le midi chanonge et monge; mais, au nord de la France, l'évolution de ces mots a été différente, le ye issu de —ico s'est simplement joint à la voyelle tonique, d'où moine, chanoine.
- c. Dans un certain nombre de mots, l'i de -ico, -ica est tombé de très bonne heure; dès lors le c s'est trouvé appuyé par la consonne qui précédait, et il a été traité comme tel : cler'co, clerc (à côté de clericatu, clergé, ci-dessus); diedominica, dimanche<sup>1</sup>. De même: basil'ca, basoche (pour
- 1. Par une transformation analogue à celle de canonico = chanoine (ci-dessus, b), dominico a produit domeine, écrit domaine.

baseuche); \*caballicare, caval'care, chevaucher; man'ca, manche (le masculin \*manico, avec l'i persistant, a donné régulièrement mange, devenu manche par assimilation de forme avec le mot féminin). Les formes fouchère, nache, à côté de fougère, nage (natica), peuvent s'expliquer par une double prononciation du mot dans le latin populaire (avec i amuï et avec i persistant) ou par une graphie gauche et inexacte.

d. — Pour ico, -ica, précédé d'une explosive dentale (t, d) non appuyée, on constate, dans un certain nombre de mots, un traitement tout à fait particulier : grammatica donnant grammaire, et medico donnant mire (à côté de miége). Medico est devenu régulièrement medego, medeo, medyo, puis, à l'état medyo, il y a eu bifurcation : d'une part le ye a produit une chuintante (miédje), d'autre part il s'est joint à la voyelle tonique, changeant ié en i, et alors l'explosive dentale s'est transformée en la liquide r (mire) ou est tombée (car on a aussi la forme mie). C'est ainsi que \*fitico (issu de ficăto, ficatum jecur) a donné feire et aussi feie, foie. Les mots remedio et studio sont entrés dans la langue populaire alors que medico était à l'état medyo, et ont produit remire, estuire; plus tard, ils ont été empruntés une nouvelle fois sous les formes remédie, estudie, aujourd'hui remède, étude,

# CONSONNES FINALES

Il s'agira ici d'abord de la consonne finale des mots prononcés isolément, — ou devant une pause de la voix, si légère soit-elle, — par exemple dans dix (prononcé dis') à la fin d'une proposition. Nous indiquerons ensuite les modifications qui peuvent résulter de l'emploi du mot en liaison avec le mot suivant. Ce sont en effet les relations de voisinage avec d'autres sons qui

conditionnent les changements phonétiques. A la fin d'un mot, devant la pause, il n'y a aucune raison, en principe, pour qu'une consonne se modifie.

#### CONSONNES FINALES A LA PAUSE.

137. D'une façon générale, les consonnes finales se sont maintenues. Mais les sonores qui ont une forme sourde correspondante ont pris cette forme  $^1$ , d est devenu t,  $g^*$  est devenu  $c^*$ , etc.  $^2$ ; c'est là un effet de la loi du moindre effort, qui a fait supprimer, un peu avant la fin du mot, aussitôt après la dernière voyelle, une partie de l'effort nécessité par la prononciation du mot, la tension des cordes vocales.

Le s final des flexions nominales et verbales s'est naturellement maintenu. Un s s'est ajouté à un certain nombre de mots invariables; on l'appelle alors s adverbial, il a été emprunté à certains adverbes qui proviennent de pluriels latins, comme volontiers, de voluntariis, certes, de certas. — Dans les flexions verbales, t final non appuyé, comme le t intervocalique devenu dh (§ 95, 2°), disparaît au xu° siècle: amat, il aime.

138. Le c\* latin final de la locution adverbiale ap(ud) hoc s'est conservé dans avec (cf. § 152, note), bien que ce mot soit devenu aussi, de bonne heure, préposition

<sup>1.</sup> Ce n'est pas le cas pour l, qui persiste sans changement.

<sup>2.</sup> On ne prononce d, g, b, z, à la fin des mots, que dans un petit nombre de mots savants ou quand ces consonnes sont suivies d'un e aujourd'hui muet.

(si l'emploi prépositionnel, par conséquent proclitique, avait été le premier, il est probable que la consonne finale serait tombée comme dans le démonstratif ecce-hoc, § 145, b). Le c\* s'est aussi maintenu dans loc(o), employé adverbialement¹ au sens du latin illico, sur le lieu, sur le champ, vieux français luec (lues avec s adverbial), et dans \*illoc(o), iluec², ilec (§ 23, b, exc.). Toutefois les impératifs fac, dic, duc, ont donné fai, di, dui, qui s'expliquent par la liaison avec les compléments commençant par une consonne (en attendant l's analogique, § 224). — Sur illac et ecce hic, qui ont été traités comme proclitiques, voy. § 145, b.

- 139. Pour se rendre compte de la forme qu'a prise une consonne latine devenue finale par la chute de l'atone qui la suivait, il faut commencer par chercher ce que cette consonne est régulièrement devenue avant la chute de l'atone; elle s'est assourdie si elle était sonore à ce moment et s'il y a une forme sourde correspondante.
- 440. Ainsi, dans clauso, naso, le s intervocalique (se) était devenu sonore (ze), mais il est redevenu sourd au moment de la chute de l'atone, on a prononcé nés', clos' (et on devrait écrire nés comme clos); dans prato, nido, la dentale explosive, avant la chute de l'o atone, s'était régulièrement, comme intervocalique, transformée en dh (§ 95), redevenu sourd et écrit t au moment

<sup>1.</sup> Sur le substantif loco, lieu, voy. § 39.

<sup>2.</sup> On s'attendrait à èluec (§ 15, II), mais il y a eu l'analogie des doubles formes, telles que celle et icelle (§§ 104, a; 185).

de la chute de la voyelle atone, mais tombé en même temps que le dh resté intervocalique (§ 95, 2°)¹. Il en résulte que prato et nido sont devenus pré, ni, sans consonne finale, dès le début du xuº siècle. Nous écrivons nid, nœud, pied, avec une consonne finale qui ne s'est jamais prononcée en français (cf. § 168). La chute de la dentale devenue finale des participes passés en -é, -i, -u, (-ato, -ito, -uto), et du suffixe -té (latin -tate) s'explique de même.

- 141. L'explosive dentale s'est au contraire maintenue telle quelle devant l'atone quand elle était appuyée,
  comme dans le latin fortem, grandem. Au moment de la
  chute de l'atone, il est resté dans fortem, devenu fort,
  un t final qui s'est prononcé jusqu'au xvnº siècle; dans
  grandem, la sonore d s'est changée en la sourde correspondante, français grant', et cette prononciation s'est
  introduite en liaison devant voyelle (cf. § 142); on
  a rétabli le d dans l'orthographe, mais nous prononcons encore un t en liaison. Il est probable qu'on
  prononçait encore un d devant voyelle au moment
  où le mot a commencé à prendre un féminin analogique en e (§ 180), sans quoi nous dirions grante,
  comme forte, savante, et non grande; on peut admettre
- 1. Dans quelques mots tels que le substantif modo, la désinence d'origine germanique -bodo de certains noms de lieux, le substantif \*bedo, d'origine celtique, le dh intervocalique, au lieu de s'assourdir, puis de disparaître, après la chute de la voyelle finale atone (§ 140), est exceptionnellement devenu f: meuf (au sens de mode de verbe), Paimbœuf, etc., bief. Dans soif (siti), le f semble analogique (d'après l'ancien impératif boif ou d'après le substantif noif, de nive).

aussi l'influence des dérivés grandeur, grandir, où le d s'était consolidé.

142. Nous avons vu que le c, à l'intérieur d'un mot entre voyelles, ne s'est maintenu que lorsqu'il était redoublé (§§ 93, 95 et 104, a). Si la voyelle qui suivait cc était finale et a disparu, le c est devenu final en français, et il s'est conservé jusqu'à nos jours dans sac, sec.

Le  $c^*$  appuyé de porco s'est maintenu dans porc. Le  $g^*$  appuyé de \*sangue, pour sanguine, s'est changé en la sourde correspondante dans sanc (que nous écrivons aujourd'hui par g, mais nous prononçons  $c^*$  en liaison,  $\alpha$  suer sanc et eau », la prononciation de la pause s'étant introduite en liaison devant voyelle, cf. § 141).

- 143. La labiale sourde appuyée s'est maintenue dans campo, français champ. Mais \*cape (pour capite), avec p intervocalique, était devenu régulièrement cabe, puis cave (§§ 93, 95); au moment où l'atone est tombée, on avait la sonore v, qui s'est changée en la sourde correspondante, français chef¹. De même, novem et novo ont produit neuf, nom de nombre et adjectif, cervo a donné cerf.
- 144. Le t<sup>r</sup> intervocalique de palatio était devenu ze dans pala<sup>2</sup>z<sup>3</sup>o (§ 93), palayzo, ce ze est devenu se dans
- 1. Le p de lupo avait disparu comme intervocalique entre labiales (§ 39); il a été rétabli dans l'orthographe. Pour certaines contradictions dans le traitement de la labiale intervocalique, voy. § 96, a.

palais', prononcé palai(s) bien plus tard, § 156, b. Le c' intervocalique de decem avait produit aussi un ze (§ 93) qu'on entend encore en liaison, — dix ans prononcé diz ans, - mais qui s'est changé en un se, dis', quand le mot est prononcé à la pause. Cf. § 94, note 1. Ici, à la différence de ce qui s'est passé pour grand (§ 141), sang (§ 142), et partiellement pour neuf (§ 146), la forme de la pause ne s'est pas substituée à la forme en liaison avec voyelle. C'est au contraire la liaison par ze qui s'est substituée dans tous les mots à la liaison par se (§ 165, i). Dans les mots terminés par -cio, comme dans ceux en -ce, la consonne devenue finale s'écrit d'abord z et se prononce 's: je faz (§ 203, c), la voiz, puis la vois', (voce), un laz, puis un las', (\*laceo); on a écrit ce dernier mot lacs (au lieu de las) pour éviter une confusion invraisemble avec l'adjectif; sur l'orthographe voix, voy. § 33, note 2.

EFFETS DE LA LIAISON DES MOTS. DIVERSES PRONONCIATIONS POSSIBLES D'UN MÊME MOT.

- 145. Les proclitiques sont toujours en liaison avec le mot qui suit. Si le proclitique se termine par une consonne isolée, elle devra en principe être traitée comme intervocalique devant un mot commençant par une voyelle, et comme appuyante devant un mot commençant par une consonne.
- a. Trois proclitiques du latin, et, aut et ad se terminent par une dentale explosive isolée. Or nous savons que les dentales intervocaliques et appuyantes

tombent (§§ 95, 2°, et 103). Et en effet et, aut et ad sont devenus é (écrit et), ou et a (écrit à). A noter que l'e de et était entravé devant consonne et libre devant voyelle; semi-tonique et libre, il s'est d'abord labialisé (§ 18), mais il est ensuite redevenu é sous l'influence de l'hiatus (§ 42, b), ne pouvant s'élider sans que le mot disparût, puisqu'il ne consistait plus qu'en une voyelle'; on trouve, dans la très ancienne langue, ed devant voyelle. C'est seulement en hiatus que la diphtongue au doit devenir ou (§ 14); par conséquent aut nous est resté avec la forme qu'il a prise régulièrement devant voyelle, après la chute de la dentale finale; c'est le contraire qui se produit ordinairement, mais comme aut et ubi étaient arrivés à se confondre devant voyelle (ci-dessous, d), la langue a complété l'assimilation, sans redouter l'équivoque, que le contexte rend à peu près impossible (la crainte injustifiée de l'équivoque est une manie de grammairien, qui a bien souvent corrompu notre orthographe, ici on s'est borné à mettre un accent sur l'u de l'un des deux ou). — Apud a donné o devant consonne, od à l'origine devant voyelle (on trouve souvent le mot écrit a od », même devant consonne).

b. — Les proclitiques nec, ecce-hoc, ecce-hic<sup>2</sup>, sic, se terminent par un c isolé. Or, le c intervocalique ou

2. Ci, et même ici, dans l'ancienne langue, sont employés plus souvent comme proclitiques qu'à la pause.

<sup>1.</sup> L'adverbe y s'élide ainsi devant le futur ira (il ira, au lieu de il y ira), mais le contexte supprime toute équivoque, ce qui ne pouvait se faire pour et.

appuyant tantôt se change en ye, tantôt disparaît (§§ 93, 95, 3°, et 104). Il a disparu dans ne au sens de ni (devenu ni bien plus tard¹), de même que dans iço, ço, ce, — ici, ci, — si (cf. § 138). A noter que l'e labialisé de nec (on prononçait : ne plus, ne moins), comme la voyelle de ço, ce, s'élide devant voyelle. — Avec (§ 138), devenu proclitique, tend à la forme ave devant consonne, voy. § 152, note.

Illac, souvent employé comme proclitique, a perdu aussi son c final. Ce mot était constamment en liaison avec ubi (la locution là où est très fréquente en vieux français); dans illac-ubi, le c a été traité comme dans securo, français seür, il s'est effacé, d'où le français la (écrit là arbitrairement pour établir une distinction avec l'article). Mais il y avait aussi la locution illac-intus, où le c, devant une voyelle palatale, tendait à se mouiller, le c' s'est ici réduit y², de là lai-ens, plus tard léans. En vieux français, en dehors de ces locutions, on trouve tantôt la et tantôt lai, qui peut aussi être expliqué comme la forme normale d'illac devant consonne. Le sort du c final de ecce-hac a été naturellement le même, d'où ça, çai et céans.

c. — Il n'y a pas de proclitique latin terminé par la liquide l; en français nous avons eu del, al, el, où l s'est vocalisé devant consonne (§§ 53, 54): du, au, ou.

<sup>1.</sup> Peut-être sous l'influence de locutions telles que « il ne vient n'i(l) ne répond. »

<sup>2.</sup> Il est devenu y+z dans le corps d'un mot (§ 94). Le traitement d'une consonne finale en liaison n'est pas nécessairement identique à celui de la même consonne à l'intérieur d'un mot.

Le proclitique per devait naturellement conserver partout son r final, français par, puisque r intervocalique persiste et que r appuyant ne tombe pas (§ 86).

- d. La consonne labiale du proclitique ubi devait, après la chute très ancienne de l'i, tomber comme appuyante devant consonne et se fondre avec la voyelle labiale semi-tonique devant voyelle (§ 96, a), on n'en trouve pas trace dans ou (aujourd'hui écrit où), puisque ù semi-tonique produit normalement ou, § 19. L'adverbe ibi devenu iu (Serments de Strasbourg) s'est réduit à i¹ que nous écrivons y.
- e. Les proclitiques terminés par s, illos, meos, tuos, suos, nos, vos, subtus, casis, versus, de-ex, en français les, mes, tes, ses, nous, vous², chés (aussi de casa, § 7, a, 3°), vers, dés, ont amuï s final devant consonne et l'ont maintenu devant voyelle dans les conditions que nous indiquerons plus loin (§ 165, i). La prononciation sans s des proclitiques les, nous, vous, s'est propagée à l'emploi à la pause après un impératif: « garde-lé(s) ».
- f. Les proclitiques terminés par une nasale, meum, tuum, suum, in, en français mon, ton, son, en, ont amuï la nasale finale devant consonne, et l'ont maintenue devant voyelle sous forme de n (§ 76), dans les deux cas après nasalisation de la voyelle précédente. Dans le

<sup>1.</sup> i et non pas e (quoique le premier i de ibi soit bref), à cause de l'i long final, voy. § 38.

<sup>2.</sup> L'o semi-tonique de illos, meos, etc., n'a pas été traité comme celui de nos, vos, voy. § 15, III, exc.

proclitique inde, le d, devenu final après la chute de l'e, a disparu (comme consonne médiale de groupe, § 105), après s'être assourdi en t, devant la consonne initiale du mot suivant, et l'adverbe en ainsi formé s'est substitué à end devant voyelle et à ent à la pause (dans les formules impératives); la consonne n, devenue ainsi finale, s'est maintenue devant voyelle, « il en-n'arrive ». La palatale finale de la préposition selonc (sub longum) est tombée dans les mêmes conditions que la dentale de ent, mais moins anciennement.

446. En dehors des proclitiques, ceux des adjectifs qui se plaçaient le plus souvent devant le nom étaient particulièrement sensibles aux effets de la liaison. Ils pouvaient avoir, et quelques-uns ont conservé jusqu'à nos jours, trois prononciations différentes: à la pause, devant consonne, devant voyelle. Tel le nom de nombre dix. Comparez: « il y en a dis', di livres, diz amis ».

On prononce de même: « il y en a sis', si livres, siz amis ».

On disait diz-et-sept, diz-et-huit, diz-et-neuf, puis, dans la prononciatiou rapide, la conjonction et s'est affaiblie en e labial: diz-e-sept, contracté en dis'-sept, diz-e-huit devenu diz-huit par élision, diz-e-neuf prononcé encore diz'neuf. Cf. ce qui s'est passé pour vingt, § 165, b.

Pour chacun des noms de nombre cinq, sept et huit, il ne pouvait y avoir que deux prononciations, avec et sans consonne finale, parce que le q de \*cinque et le t de septem et de octo, étant appuyés, devaient rester tels devant voyelle; de là: il y en a cinq', set', huit'; cin

francs, les se sages, hui ressorts; cinq' heures, set' ans, huit' élèves.

Pour le nom de nombre neuf, nous avons encore trois prononciations dans « ils sont neuf, neu mois, neuv heures »; toutefois, c'est seulement devant les substantifs ans et heures, en raison de l'extrême fréquence de l'emploi des noms de nombre devant ces mots, que le v du latin novem a persisté, et ailleurs la forme de la pause s'est substituée à la forme en liaison avec voyelle: « une constellation de neuf étoiles ».

- 147. Nous expliquerons dans le chapitre suivant comment un bon nombre de consonnes finales se sont amuïes dans la langue moderne sous réserve des liaisons. Il est cependant quelques mots où la consonne finale était tombée au moyen âge.
- a. Ce sont d'abord ceux qui se terminaient par rn ou rm: enfern, hivern, forn, jorn, torn, corn, verm. Au cas sujet singulier et au cas régime pluriel, la nasale tombait régulièrement devant la consonne de flexion, comme nous l'avons expliqué § 123: enferz, hiverz, fourz, jourz, tourz, corz, verz, puis enfers, hivers, etc. On s'accorde à admettre que de chacune de ces formes a été tirée la nouvelle forme du mot aux cas sans flexion. Il y a eu évidemment l'influence analogique des mots terminés par r, qui seuls conservaient leur consonne finale intacte devant s de flexion; il est naturel qu'on ait fait correspondre jour au lieu de journ à jours, comme fleur correspondait à fleurs. Inversement, on a fait correspondre cercueil (au lieu de cerqueu, § 15, I,

exc.) à cerqueus, comme deuil (§ 37) correspondait à deus, cf. § 84.

- b. D'autre part, le substantif court (latin \*corte), dont le dérivé courtois a conservé le t final, faisait régulièrement courz, puis cours, au cas sujet singulier et au cas unique pluriel. On déclinait donc cours-court, alors que le substantif tour, qui vient de turre, faisait tours-tour, et qu'on avait aussi jours-jour, fours-four, tours-tour, (de torno); il est facile de comprendre qu'on soit arrivé à décliner cours-cour par analogie (et non pas sous l'influence savante de curia, invraisemblable pour un mot aussi populaire). L'adjectif court, sans doute grâce au féminin, a été soustrait à cette analogie, qui a atteint aussi carrefourc, rapproché de four.
- c. Le mot latin solido avait produit régulièrement sout, et, aux cas en s, souz, puis sous. On avait donc sous-sout et, à côté, pour les substantifs dérivés de collo et de folle: cous-col, fous-fol. On a dit aussi sous-sol par analogie, et c'est ainsi que non seulement la dentale finale de solido a disparu, mais que l, régulièrement vocalisé devant cette dentale, a reparu aux cas sans s, par une reformation du mot. Cf. §§ 159, 160.

Plomp, de plumbo, cas en s plons, a été assimilé aux nombreux substantifs en -on, d'où la forme plon du moyen âge.

d. — Le t final de habet, bien qu'il fût appuyé comme celui de debet, est tombé au xr° siècle en raison de l'emploi proclitique du mot dans les temps composés; il était

appuyant, par conséquent caduc, devant la consonne initiale du participe passé. Le t de est a été protégé par le s, qui n'a disparu de la prononciation qu'au xmº siècle (§ 103). Le t de fuit est tombé en même temps que celui de habet, mais a été rétabli par analogie, fu puis fut. Sur le t des secondes personnes du singulier des prétérits en -asti, -isti, voy. § 232, b.

La flexion -at du passé simple de la 1<sup>re</sup> conjugaison est devenue -a par assimilation; je chantai, tu chantas, étant semblables à j'ai, tu as, on a rendu aussi les troisièmes personnes semblables.

## LES CONSONNES FINALES DANS LA LANGUE MODERNE

148. Les noms de nombre tels que neuf (neu livres, neuv ans, un neuf) nous donnent l'idée de ce qu'était au moyen âge la prononciation des consonnes finales: consonne prononcée à la pause (il est grant', il a la clef') et devant voyelle (devant voyelle parfois avec une forme spéciale), consonne muette, sauf r, devant consonne. Mais il faut prendre garde qu'une pause, même légère, empêchait l'amuïssement devant consonne, et que, d'autre part, la consonne sonnait toujours devant voyelle, soit comme consonne de liaison, si le sens unissait assez étroitement les deux mots, soit comme consonne à la pause s'il y avait un arrêt possible entre les deux.

Cette double remarque a une grande importance pour comprendre le traitement ultérieur de la consonne;

car, dans les mots où la consonne finale a cessé de se prononcer à la pause prolongée, elle est devenue du même coup muette: 1° dans tous les cas devant consonne, 2° même devant voyelle quand le sens n'unit pas étroitement les deux mots. Seulement, devant voyelle, la prononciation d'union étroite a pu se propager au cas où il y a simple juxtaposition, et c'est ce qui explique que nous fassions plus de « liaisons » qu'on n'en faisait au xvu° siècle dans la conversation.

- 149. Il n'est pas exact que la langue ait manifesté une tendance à l'amuïssement de la consonne finale, car, dans les mots où elle a maintenu cette consonne, on la prononce même devant consonne, tandis que l'amuïssement, dans les mots où il s'est produit, n'est généralement pas complet, puisqu'il ne s'étend pas le plus souvent à la prononciation devant voyelle. D'ailleurs comment la langue répugnerait-elle à terminer les mots par une consonne, alors que nous faisons entendre sans difficulté la consonne finale de tant de mots savants d'origine récente et de tous les mots qui dans l'orthographe se terminent par un e aujourd'hui muet?
- 450. Il y a des noms en l qui ont conservé l final, d'autres qui l'ont vocalisé en u. On continue à dire; le dégel, un bal, le miel; mais « chevel, oisel, piel » sont devenus cheveu, oiseau, pieu. Fenouil et grésil ont gardé leur mouillure finale, genou (jadis genouil) et sourci(l) l'ont perdue. On prononce cep' et cou(p), coq' et accro(c), chef' et clé(f). La prononciation supprime à la fin des adjectifs grossier et complet les consonnes

qu'elle fait entendre dans *fier* et net. Elle supprime le r des infinitifs en -er et maintient celui des infinitifs en -oir et en -ir.

Ce qui paraît évident au premier abord, c'est que, en vertu d'une tendance générale à la simplification, à la réduction des formes multiples qui résultent de l'application des lois phonétiques, la langue a voulu en principe ramener à une seule la double ou triple prononciation de chaque mot.

## Verbes et mots invariables.

- 151. Ainsi le latin disait uniformément venis, le français du moyen âge disait « tu viens' », et « vien(s) tu ? », le français moderne dit uniformément vien(s), sous ré serve des cas de liaison devant voyelle. Les verbes s'employant assez peu à la fin de la proposition, on com prend facilement qu'en dehors de la liaison avec voyelle, la prononciation devant consonne ait prévalu sur la prononciation à la pause pour les différentes flexions, y compris la flexion -ant du gérondif-participe.
- 152. Il en est de même pour les adverbes de manière et de quantité, qui se placent ordinairement devant
- 1. Mais il ne faut pas oublier que le r doit se maintenir devant consonne, aussi le prononçons-nous toujours dans les infinitifs en -oir et en -ir. C'est tout à fait exceptionnellement qu'il est tombé dans les infinitifs en -er, sans doute par analogie avec les participes en -é. La finale -ir, atteinte de même, a réagi. Notez d'autre part que le t final du subjonctif soit se fait entendre quand ce mot est employé comme interjection, emploi où il est toujours à la pause.

l'adjectif ou le participe auxquels ils se rapportent. Toutefois plus, en dehors de la formule négative « ne plus », étant employé à la pause avec une fréquence particulière, a conservé dans cette position sa consonne prononcée : de plus', je dis plus', il y a plus', en plus', il en veut plus'; nous disons aussi plus' que parfait, cf. ci-dessous puisque.

Les adverbes de temps et de lieu, qui se placent ordinairement après le verbe, et qui par conséquent sont moins soumis à l'action de la consonne initiale d'un mot qui suit, ont pu subir des influences analogiques. Par exemple, la consonne finale ne pouvait guère tomber dans fois, temps, jours, tout, et se maintenir dans les adverbes composés avec ces mots: autrefois, quelquefois, parfois, longtemps, toujours, partout. Les adverbes dessus, dessous, dedans, puis, dans l'ancienne langue, étaient en même temps prépositions, comme sont encore avant, devant, après, près, depuis, et dans l'emploi prépositionnel leur consonne finale tombait régulièrement devant une autre consonne1. Mais il reste trace de l'ancienne forme de puis, près, lors, avec consonne prononcée, dans les locutions puisque, presque, lorsque, jadis séparables (cf. § 103, Remarque). ladis et sus ont conservé la consonne finale en raison de la fréquence particulière de leur emploi à la pause, et cette prononciation s'est introduite dans susdit.

<sup>1.</sup> La prononciation d'avec à la pause dans son emploi adverbial a exceptionnellement maintenu le c, dans l'emploi prépositionnel, contre la prononciation « avè lui » recommandée encore par Littré.

153. Les conjonctions et le pronom conjonctif dont perdent naturellement leur consonne finale, — toujours sauf r, — devant la consonne initiale de la proposition ou du mot qu'elles introduisent (quan(d) vous voudrez; résolu mai(s) calme), comme les prépositions la perdent devant la consonne initiale du mot complément qu'elles amènent. Toutefois la conjonction donc, quand elle exprime formellement une conséquence, conserve sa consonne finale, parce que, dans cette valeur, elle est le plus souvent suivie d'une pause: α je pense, donc je suis .» C'est parce que hélas est toujours à la pause, que nous faisons entendre s final¹, la parenté de cette interjection et de l'adjectif las n'étant plus sentie. Même remarque pour le t de l'interjection soit (§ 151, note).

# Substantifs, adjectifs et pronoms.

Pour les noms et les adjectifs, d'autres facteurs ont pu contribuer à l'amuïssement ou à la généralisation de la consonne finale. Les mots à déclinaison se trouvent en effet dans des conditions spéciales que nous allons étudier.

154. Nous savons que, devant s de flexion, la consonne finale (sauf r) des noms et adjectifs tombe ou se vocalise (§§ 121-125). L'adjectif neuf devenait neus au cas-sujet singulier et au cas-régime pluriel, le sub-

<sup>1.</sup> Et non par suite de la plus grande fréquence de l'interjection féminine hé l lasse.

stantif sac: sas, etc. Après la réduction des deux cas à un seul, on a eu: singulier neuf et sac, pluriel neu-s et sa-s; le singulier différait donc du pluriel non seulement par l'absence de flexion, mais encore par sa consonne finale.

Toutefois, dès les premiers siècles du moyen âge, il y avait un bon nombre de noms et d'adjectifs qui se terminaient soit par un r, soit par une voyelle, et dont les cas en s ne différaient des cas sans s que par la flexion: tous ceux qui se terminaient par e labial (§ 7, a et c), tous ceux qui avaient perdu la consonne intervocalique de leur radical devant la voyelle finale atone (§§ 39, 140). Ainsi on avait: douleur-douleurs; tour (turrem)-tours; amer-amers; terre-terres; livre-livres; cité-cités ; pié-piés ; nu-nus ; neveu-neveus ; clou-clous ; roi-rois; tous les participes en é-és, i-is, u-us, etc., etc. S'y étaient ajoutés, à partir du xIII° siècle, les mots tels que jour (d'abord jorn)-jours, ver-vers, puis cour (d'abord court)-cours (§ 147). Il y avait donc déjà des mots qui avaient laissé tomber la consonne finale de la forme sans flexion pour la rendre semblable à la forme avec s, abstraction faite de la flexion.

Ce n'était là qu'une des faces de la tendance générale à réduire les noms à une forme unique; ceux qui s'employaient très souvent aux deux nombres ont seuls conservé les deux formes. Les autres ont refait le singulier sur le pluriel ou, comme nous le verrons, le pluriel sur le singulier.

155. Ceux qui ont conservé les deux formes sont : la plupart des noms en -al et -ail, pluriel -aux; un

bœuf, des bœu(fs); un œuf, des œu(fs); l'œil, les yeu(x); le ciel, les cieu(x). En dehors des mots en -al et en -ail, nous avons là un nom d'animal domestique, bœuf, un nom de partie du corps, œil, un nom d'aliment simple, œuf. Ces mots sont comme les témoins de nos préoccupations journalières, où la part de l'idéal est représentée par le mot ciel. On entend souvent les enfants dire « un chevau » ou « des chevals »; si l'évolution de la langue était aussi libre qu'au moyen âge, nous arriverions bientôt sans doute à une forme unique pour ce mot comme pour tant d'autres: c'est probablement la forme du singulier qui prévaudrait, car il semble bien que le singulier soit beaucoup plus fréquent que le pluriel.

456. Se trouvaient particulièrement exposés à perdre leur consonne finale: 1° les noms qui s'employaient très souvent au pluriel, comme coup, drap, galop<sup>1</sup>, etc., 2° les adjectifs tels que bel, grant, lonc, qui se plaçaient le plus souvent devant le nom, et qui perdaient ou vocalisaient régulièrement leur consonne finale quand le nom commençait par une consonne et non pas seulement devant la flexion du pluriel; sous l'influence de « ils sont beau-s » et de « un beau matin » <sup>2</sup>,

1. L'ancienne langue employait rarement galop au singulier; on disait: aller les grans galos, courir les galos, etc.; tous les exemples de l'historique de Littré sont au pluriel.

<sup>2.</sup> La seconde influence ne suffisait pas; les noms de nombre tels que cinq, six, sept, huit, qui n'ont pas de pluriel, ont conservé leur consonne que vingt et cent ont perdue. Deux et trois ont perdu leur s (écrit x dans deux), comme flexion de pluriel, voy. ci-dessous, d.

on a dit aussi « il est beau » au lieu de « il est bel », la forme avec consonne finale ne s'est maintenue que devant voyelle¹: un bel enfant, un grant ami, un lonc hiver.

a. — Les noms perdaient aussi leur consonne finale devant les mots, commençant par une consonne, avec lesquels ils étaient particulièrement liés; ainsi les locutions telles que clé(f) de voate ont contribué, avec le pluriel clé-s, à la chute complète de f final de clef. Et le dérivé français du latin culo, qui s'emploie bien rarement au pluriel, doit sans doute l'amuïssement de son l final aux nombreuses locutions telles que cul-de-lampe, eul-de-sac, cul-de-jatte, cul-blanc, etc.

Tandis que le pluriel cler(c)s suffit à expliquer l'amuïssement du c final de clerc, ce sont les locutions « marc de raisins, marc de pommes, marc de café, etc. », où le c tombait devant de, qui ont sans doute amené la chute de cette consonne dans tous les emplois du mot maro, à côté de parc qui conserve son c. De même, pour flux, « flux de ventre, flux de sang, flux de paroles », pour saoul, constamment employé devant un complément amené par de dans son ancienne signification de « rassasié », et devenant d'ailleurs saou-s au pluriel.

- b. Les mots qui se terminent par un saux deux nombres<sup>2</sup> n'étaient pas moins exposés que les autres à
- Aussi, pour bel, dans le surnom consacré des rois de France Charles IV et Philippe IV.
- 2. Dans cette catégorie rentrent vieux, maître-queux, preux et fils, dont l'emploi très fréquent au nominatif-vocatif avait fait prévaloir exceptionnellement au singulier la forme du cas sujet

perdre dans la prononciation la consonne finale du singulier. Du pluriel bra-s', on tirait le singulier bra, tout en continuant à écrire bras, comme du pluriel clé-s on tirait le singulier clé, tout en continuant à écrire clef. Nous verrons ci-dessous (d) que la chute de s du pluriel doit sans doute s'expliquer en partie par une assimilation avec le singulier; il en résulte que les mots qui se terminaient par s aux deux nombres ont perdu le s du singulier sous l'influence du pluriel, et celui du pluriel sous l'influence du singulier.

c. — Des mots tels que mantel, martel, s'employaient plus souvent au singulier qu'au pluriel, ils n'ont donc pas pu devenir manteau, marteau sous l'influence du pluriel; mais ils ont subi ce qu'on peut appeler une analogie de série. Le suffixe -el est un suffixe diminutif qui servait à former des mots désignant de petits objets ou de petits animaux dont on a très souvent l'occasion de parler au pluriel: des oiseaux, des morceaux, des agneaux, des roseaux, etc. Aussi la forme en -eau a-t-elle prévalu au singulier, par analogie avec le pluriel pour ces mots-là, et par analogie de série pour les autres.

Les mots qui se terminent aujourd'hui par une voyelle nasale, comme nom, soin, avaient dans l'ancienne langue, après cette voyelle, une consonne nasale prononcée: un non-m', un soin-gn'. Cette consonne, comme les autres, était arrivée à s'effacer devant s de flexion et devant les mots

en s sur celle du cas régime sans s. Peut-être, pour vieux, queux et preux, y a-t-il aussi l'influence analogique des nombreux adjectifs en -eux = -oso. Fils a été l'objet d'un traitement spécial, expliqué § 161, a.

liés commençant par une consonne : des non-s, des soin-s, un plein panier. La finale avec nasale amuïe a prévalu d'abord pour ceux de ces mots qui s'employaient très souvent au pluriel ou devant une consonne initiale, puis s'est propagée à tous les autres. Également dans le cas où la voyelle nasale est suivie d'un c (écrit c ou g ) ou d'un t (écrit t ou d), la fréquence de l'emploi au pluriel ou devant consonne a fait tomber la palatale ou la dentale finale dans un certain nombre de mots courants comme franc (substantif et adjectif), rang, jonc, ajonc, hareng, long, client, enfant, gant, grand, etc., et tous les autres ont suivi, même ceux comme argent et sang dont le pluriel existe à peine et les adjectifs qui se placent exclusivement après le nom1. Le pluriel cro(c)s et les locutions telles cro(c) d'arquebuse ont contribué à faire tomber le c non seulement de croc, mais d'accroc, raccroc, broc, escroc 2. Le nom commun bourg, qui se prononçait comme le nom de la ville de Bourg, commence à s'assimiler à faubourg, qui a perdu sa palatale finale sous l'influence du pluriel (tous les exemples de ce mot, sauf un, sont au pluriel dans l'historique de Littré).

Pour les mots terminés par rt, on avait l'analogie de l'adjectif fort devenu for devant les substantifs commençant par consonne, des pluriels regar-s, effor-s, bor-s, rempar-s, (ce dernier sans t au singulier à l'origine). Les pluriels appa-s, gené-s ont fait tomber le t dans appât, genét et dans les autres mots terminés de même. L'adjectif petit, constamment placé devant le substantif, les pluriels si employés des substantifs ébat, habit, sabot, muquet, volet, etc. et les

<sup>1.</sup> Les adjectifs en -ant ont pu subir aussi l'analogie du gérondif (§ 151) qui se terminait de même et qui perdait sa consonne finale devant le complément commençant par une consonne.

<sup>2.</sup> Il peut aussi y avoir là un fait de dissimilation comme dans cric, et d'autre part cric a pu subir l'analogie de cri (action de crier), car il arrive que la forme d'un mot influe sur celle d'un autre sans qu'il y ait de rapport sémantique entre les deux (cf. fuchsia influencé par fluxion dans la prononciation populaire).

nombreux participes en -i, u, ont fait tomber le t dans les mots terminés par at, it, et, ot, ut.

Les sourci(l)s, les outi(l)s ont engendré un sourci(l), un outi(l), et les autres mots en -il mouillé ont suivi, mais avec hésitation pour gril et grésil, influencés peut-être par griller et grésiller, cf. e; l'influence de fusiller n'a pas eu le même résultat pour fusil, combattue qu'elle était par la fréquence du pluriel 1.

d. — s du pluriel tombait régulièrement devant la consonne initiale du mot suivant, quand il n'y avait pas de pause. On prononçait « les nouveau(s) détails » comme « le nouveau détail », « les clé(s) de voûte » comme « la clé(f) de voûte », sous réserve d'un certain allongement de la voyelle, qui a persisté au pluriel jusqu'au xvine siècle, et dont les pluriels actuels bœufs, œufs, os (les ô) peuvent nous donner l'idée. Cette prononciation à peu près uniforme du singulier et du pluriel, pour les mots à consonne finale amure ou vocalisée, pouvait d'autant plus facilement s'étendre à la pause, que l'emploi devenu obligatoire des articles suffisait à la distinction des deux nombres et ne laissait place à aucune équivoque, et cet amuïssement du s de flexion s'est propagé aux mots qui avaient conservé au singulier leur consonne finale: on a prononcé un cheval, des chevau(s), un sac, des sâ(s) (en attendant de dire « un sac, des sac(s) », § 154, in fine). Il en résulte que s du pluriel a cessé partout de se faire entendre, sauf en liaison devant voyelle; n'ont échappé à cet amuïssement

<sup>1.</sup> Sar d'autres mots en -il, voy. § 161, b.

consonnes finales modernes. — § 157 b. 149 général qu'un petit nombre de mots qui n'avaient pas ou semblaient ne pas avoir de singulier (§ 157, c).

- **157.** A ces causes de disparition de la consonne finale s'opposent d'autres tendances:
- a. Il faut d'abord écarter l'influence souvent alléguée du monosyllabisme. Un bon nombre de monosyllabes ont conservé leur consonne finale, et il était assez naturel d'attribuer au monosyllabisme une influence conservatrice sur cette consonne; mais on doit y renoncer, en présence du grand nombre de monosyllabes à consonne amuïe: lait, mot, pot, vent, banc, jus, fois, bras, nuit, ais, etc., etc. Toutefois, les monosyllabes se prêtent par leur brièveté à la formation de locutions où ils se trouvent placés à la pause, par conséquent dans des conditions favorables à la conservation de la consonne finale, cf. § 157, d.
- b. Les mots que l'on emploie surtout au singulier doivent naturellement échapper à l'influence du pluriel et conserveront leur consonne finale sous réserve des analogies possibles (§ 156, c). Mais comme la tendance de la langue est de réduire les mots à une seule forme en faisant prédominer la forme la plus employée, le pluriel sera refait sur le singulier, on dira les bals au lieu de « les baus », à moins que le mot ne soit d'un emploi très courant aux deux nombres, auquel cas les deux formes se maintiendront (voy. § 155).

Les adjectifs que l'on employait surtout après le nom n'avaient pas ou avaient peu l'occasion d'amuïr leur consonne finale devant le nom, aussi l'ont-ils conservée et généralisée, — en refaisant le pluriel sur le singulier, — sous réserve des actions analogiques. Voyez, § 159, les adjectifs terminés par  $l^1$ , et ajoutez, entre autres exemples: fat, mat, brut, caduc, public, sec, les nombreux adjectifs en -if, tels que vif, actif, hdtif, attentif, et bref, neuf,  $sauf^2$ .

On remarquera que tous les noms que nous avons cités § 150, comme ayant conservé leur consonne finale, s'emploient surtout au singulier: on a bien plus d'occasions de parler d'un coq que de plusieurs coqs, etc.

Ajoutons, outre les nombreux noms terminés par l (§ 159): arc, parc ; froc, bloc, soc, roc, choc, estoc 3;

1. Certains adjectifs en -al s'emploient surtout avec des noms au singulier: « le moment fatal, le coup fatal; un repas frugal, un air jovial, un combat naval, etc. ». Pour ceux-là, qu'on leur donne un pluriel identique au singulier (plus l's de flexion) ou qu'on les assimile à ceux qui changent -al en -aux, les deux pluriels nous choquent également parce qu'on n'a l'habitude ni de l'un, ni de l'autre; généralement on les évite l'un et l'autre, on s'arrange pour ne pas employer ces adjectifs au pluriel. Voltaire a plaisanté sur l'hésitation entre fatals et fataux: « S'ils n'insèrent pas dans l'ouvrage les cartons nécessaires, je demanderai la saisie des exemplaires fataux ou fatals. »

Au nombre des adjectifs en -al qui font le pluriel en -aux, figure idéal, qui s'emploie aussi substantivement. Or, dans l'emploi substantif, le pluriel est idéals; Littré en donne cette raison bizarre, que « idéals conserve mieux le sens du mot et a une forme moins lourde ». C'est tout simplement que l'emploi du nom au pluriel est très rare, cf. § 159.

2. Sauf a un emploi prépositionnel dans lequel il aurait dû, semble t-il, amuir sa consonne finale devant consonne, mais il faut remarquer que, même dans cet emploi, il est ordinairement suivi d'une légère pause, à la différence des véritables prépositions.

3. Sur cro(c), escro(c), voy. § 156, c.

bouc, échec (malgré le nom pluriel du jeu, jadis les échés), bec; sac, bissac, lac; alambic, mastic, pic; stuc, duc; soif, suif, chef, grief, nef, canif, esquif, motif, veuf, rut, dot; as, cens, vis, métis, cap. Voyez aussi les mots terminés par r, § 162.

Le nom du mois de mars, qui s'emploie exclusivement au singulier, a conservé pour cette raison son s final '.

c. — En dépit de l'assimilation avec les autres pluriels en eurs, on fait généralement entendre la consonne finale de mœurs, qui n'a pu subir l'influence d'un singulier mœur, le mot ne s'employant qu'au pluriel, de sorte que mœurs et mars font entendre s final, l'un parce qu'il s'emploie exclusivement au pluriel, l'autre parce qu'il s'emploie exclusivement au singulier. On a continué à prononcer les gen-s' (prononciation encore signalée par Littré) parce que ce mot avait pris au pluriel une signification qui avait fait perdre le sentiment de sa parenté avec la gent; mais l'analogie avec les autres mots en -ens, -ents, a fait prévaloir la prononciation gen(s).

L'adjectif-pronom tout (latin totus) a pris au pluriel une signification nouvelle (celle de omnes), qui a fait obstacle à l'influence du singulier sur la prononciation du pluriel; en effet, le nouveau singulier tout au sens de omnis s'est greffé sur le pluriel et il est d'un emploi plutôt rare et savant. La différence de signification entre tout (= totus) et tous (= omnes) a empêché le pre-

<sup>1.</sup> Janvier et février ont subi l'analogie des noms en -ier ( $\S$  162), août et juillet celle des autres mots en -et et -out, mais on entend encore prononcer le t final de ces deux noms de mois.

mier d'agir sur le second, et c'est ce qui explique la prononciation « tous' me l'ont dit, ils sont tous' venus ». Le s de tous n'est tombé que devant la consonne initiale des mots qui s'y lient intimement, les noms de nombre, l'article, le démonstratif et les possessifs: « tou deux, tou les hommes, tou ces livres, tou vos amis. »

d. — L'emploi très fréquent d'un mot à la pause est aussi de nature à protéger la consonne finale. C'est ce qui a maintenu, presque jusqu'à nos jours, le t final de but. La locution « poids brut » a contribué au maintien du t de brut, comme « pain sec, être ou mettre à sec; parler sec, boire sec, coup sec, à pied sec » au maintien du c de sec. Ainsi s'explique aussi la conservation du t de l'adjectif net, qui est constammeut à la pause dans les expressions telles que « poids net, bénéfice net, clair et net, mettre au net, en avoir le cœur net, casser net, refuser net, etc. » Aussi la prononciation né, encore enregistrée par Littré, a-t-elle absolument disparu.

L'adjectif las a perdu son s par analogie dans son emploi ordinaire, mais il l'a conservé dans des locutions qui sont toujours suivies d'une pause, l'interjection hélas! et la locution archaïque « de guerre las' », que, par une bizarre confusion, on écrit « de guerre lasse » en faisant accorder l'adjectif avec le mot qui est en réalité son complément.

e. — On peut admettre que la consonne finale du singulier ait été dans une certaine mesure protégée par les dérivés où on la faisait entendre, surtout lorsque au pluriel la vocalisation de cette consonne produisait une forme sensiblement différente de celle du singulier. Par exemple le dérivé conseiller a pu contribuer, avec l'emploi particulièrement fréquent de conseil au singulier, à la prédominance de cette forme sur le pluriel conseus.

- 458. En résumé, la fréquence de l'emploi au singulier et à la pause explique fort bien la conservation de la consonne finale dans tous les noms et adjectifs où on la prononce (la conservation du s de flexion, dans les quelques mots où on la constate, est due à l'emploi exclusif au pluriel). Lorsqu'un nom, bien qu'usité surtout au singulier, ou un adjectif, bien que placé habituellement après le nom, a cependant perdu sa consonne finale, il faut admettre soit la fréquence de l'emploi en liaison avec des mots à consonne initiale, soit quelque analogie, particulièrement avec des mots usités surtout au pluriel ou des adjectifs qui précèdent le nom, sans qu'on puisse toujours indiquer avec sûreté laquelle.
- 159. Les mots qui se terminaient par-l nous offrent des exemples tout à fait caractéristiques des divers traitements de la consonne finale.

Le l final des noms et des adjectifs se vocalisait en u devant s de flexion et devant la consonne initiale d'un mot intimement uni (sauf après i où il tombait). De sorte que la plupart des mots terminés en us, ux au pluriel ont eu un singulier en l, et tous les mots terminés en l au singulier ont eu le pluriel en us, ux (sauf les noms en il, qui perdaient simplement l devant s).

Mais certains noms ont conservé les deux formes, en l

(ou en *l* mouillé, réduit aujourd'hui à *ye*) au singulier, en *l* vocalisé au pluriel; d'autres ont refait le pluriel sur le singulier, d'autres le singulier sur le pluriel. Dans le tableau ci-dessous, nous soulignons les formes disparues:

cheval, chevaus travail, travaus ciel, cieus œil, yeus

bal, baus portail, portaus fiel, fieus piel, pieus seuil, seus vieil, vieus appel, appeaus agnel, agneaus col, cous fol, fous rossignol, rossignous sol1, sous fenouil, fenous genouil, genous grésil, grésis sourcil, sourci(1)s

En comparant les trois colonnes, on voit facilement que les noms qui s'employaient souvent aux deux nombres ont conservé les deux formes; que ceux qui s'employaient surtout ou exclusivement au singulier, comme bal, portail, fiel, seuil, appel, col, rossignol, fenouil, grésil, ont maintenu la forme avec l non vocalisé; que ceux qui s'employaient surtout au pluriel comme des pieus (et des cheveus, les essieus, les moyeus), des agneaus, les genous, des sous (et des pous, les verrous), les sourci(l)s, et des outi(l)s, ont refait le singulier sur le pluriel, ajoutez des noyaus, les boyaus, des joyaus, des chous.

Vieus et fous l'ont emporté sur « vieil » et « fol » parce que ces mots, comme adjectifs (§ 160), vocalisaient l non seulement devant s de flexion, mais encore devant la consonne initiale du nom qui suivait (et vieus se termine par s ou x, même au singulier, en raison de la fréquence de son emploi comme sujet et au vocatif, cf. § 156, b, note).

Appel a prévalu sur « appeaus », même au pluriel, dans les acceptions où il s'employait surtout au singulier, et

<sup>1.</sup> Solt (lat. solido), devenu sol dès le moyen âge par analogie avec col, fol, voy. § 147, c. Cf. § 160.

appeaus, au sens d'engins pour appeler les oiseaux, a formé un mot nouveau auquel on a fait un singulier tiré du pluriel.

Col-cons a aussi abouti à deux mots. La prédominance de la forme cou dans des acceptions qui comportent aussi fréquemment le singulier que les acceptions attribuées à col, s'explique par les nombreuses locutions où ce mot est suivi d'un complément intimement uni et commençant par une consonne: cou-de-pied, se jeter au cou de, etc. Cf. § 156, a.

Aieul doit être mis à part. Au sens propre il s'employait surtout au singulier, d'où le pluriel aieuls. L'emploi du mot dans le sens d'ancêtres est récent, et on a d'abord dit « les aïeuls » comme au sens propre, c'est ainsi qu'on prononçait au xvii° siècle; la prononciation aieux est venue de la rime, d'abord approximative, avec cieux, dieux, joyeux, etc.

Comme noms ayant conservé la forme en l parce qu'ils s'employaient plus souvent au singulier qu'au pluriel, nous signalerons, à côté de ceux que nous avons déjà cités: bercail, bétail, camail, détail (influencé d'ailleurs par détailler, cf. § 157, e), gouvernail, mail, épouvantail¹; miel; soleil, conseil (influencé d'ailleurs par conseiller), orteil, sommeil, réveil; autel, cheptel, dégel, hôtel, missel, sel; épagneul, filleul, glaïeul, linceul, tilleul (arbre et fleur); bouvreuil, chevreuil, écureuil, cerfeuil, deuil, fauteuil, accueil, cercueil, orgueil, recueil, treuil; vol (influencé d'ailleurs par voler), avril, fil, poil (employé constamment au singulier avec une valeur collective), etc.

160. Parmi les adjectifs qui se terminaient par l, il faut mettre à part bel, nouvel, vieil, mol, fol qui s'employaient constamment devant le nom quand ils n'étaient pas pré-

1. Ail perd son pluriel aux depuis qu'on a pris l'habitude d'employer le partitif singulier au lieu du pluriel pour désigner un certain nombre de ces espèces d'oignons : de l'ail, comme du blé, du raisin.

dicats; ils vocalisaient l devant consonne initiale comme devant s de flexion, si bien que les formes beau, nouveau, vieux l, mou, fou, sont devenues prépondérantes, sauf dans Philippe-le-Bel et b mol  $(b\acute{e}mol)$  et devant un nom commençant par une voyelle, cf. § 156. Il semble que Pascal ait encore prononcé fol à la pause: « Meilleur est l'enfant pauvre et sage, écrit-il, que le roi vieux et fol »; mais il ne faut pas se fier à l'orthographe, Des Accords écrit en 1582: « Un sol qui se prononce un sou, comme un fol un fou ».

Si vieux a pris le pas sur vieil, en revanche pareil et vermeil ont prévalu sur pareus, vermeus, parce que ces deux adjectifs, se plaçant ordinairement après le nom, s'entendaient beaucoup moins souvent au singulier avec la consonne vocalisée. Ainsi en était-il des nombreux adjectifs en -el, comme charnel, solennel, annuel, mortel, corporel, etc. Vil et seul se plaçaient souvent après le nom et se trouvaient à la pause dans des locutions très usitées : « avoir vil, tout seul, seul à seul ». Sur saoul, voy. § 156, a.

La conservation de l dans tel, quel (influencé par tel), nul, s'explique par l'emploi fréquent de ces adjectifs comme prédicats ou comme pronoms; d'ailleurs nul est presque toujours au singulier, et de même tel dans son acception pronominale, on comprend que la forme ancienne du pluriel, avec l vocalisé, ait pu disparaître devant la forme du singulier.

Nous avons un grand nombre d'adjectifs en -al. Les seuls qui soient vraiment anciens sont royal, loyal, égal, féal. Ils étaient loin de s'employer aussi souvent devant le nom que bel et nouvel; aussi la forme qui a prévalu pour eux est celle qu'ils avaient après le nom, royal, loyal, etc. Mais l'analogie avec les noms en -al, -aux, a maintenu le pluriel en -aux. Les nombreux adjectifs en -al qui ont été formés depuis ont reçu une déclinaison calquée sur celle de royal, royaux: général, généraux, etc., cf. § 157, b, n. 1.

g. :Sur l'x de vieux, voy. § 156, b, note

- 161. Il est intéressant de suivre les hésitations de la langue, soit entre la forme du singulier et celle du pluriel, quand les deux nombres sont usuels, soit entre la forme intégrale et la forme analogique avec consonne amuïe quand le mot s'emploie exclusivement ou principalement au singulier.
- a. Pour os, le singulier os', très employé, s'est maintenu, et le pluriel o-s' a perdu son s en même temps que les autres pluriels, des o. Mais la forme du singulier commence à empiéter sur celle du pluriel, on entend prononcer « des os' » ou « des òs' », sauf cependant dans les locutions consacrées: n'avoir que la peau et les o, il ne fera pas de vieux o, être trempé jusqu'aux o.

On a dit « un porc', des por(cs) », puis il y a eu tendance à l'unification, soit en faveur de por, soit en faveur de porc', c'est cette dernière prononciation qui semble prévaloir aux deux nombres. De même, l'hésitation entre un cep', des cep'(s), et un cè(p), des cè(ps), entre un cerf', des cerf'(s), et un cer(f), des cer(fs), se résout en faveur de la forme avec consonne finale prononcée, surtout pour le premier de ces mots. Au contraire, le pluriel des ner(s) a fait prévaloir un ner(f), sauf dans la locution « avoir du nerf », où le mot est toujours à la pause, et dans l'acception métaphorique (par exemple « le nerf de la guerre »), où le mot est toujours au singulier. Serf, qui n'appartient plus à la langue courante, se prononce d'après l'orthographe. Le mot fait, au sens d'événement, — un fait de guerre, un fait certain, un fait probant, - est sollicité par deux analogies contraires, celle du pluriel fai(ts) avec consonne amuïe, et celle des acceptions du mot où il s'emploie toujours au singulier et très souvent à la pause : c'est un fait', en fait', par son fait'.

Le Dictionnaire Général indique à tort san comme prononciation unique du mot sens. C'est au contraire sens' qui est de beaucoup le plus usuel, en raison de l'emploi particulièrement fréquent du singulier. On dit: « être de sens' rassis, le sens' de la vue, le sens' d'une phrase, se diriger dans le même sens', et le pluriel avec s amuïe a été resait sur le singulier (cf. os, ci-dessus): les surprises des sens', les sens' d'un mot, rayonner dans tous les sens'. On hésite seulement entre sens' commun et l'archaïque sen(s) commun, entre bon sens' et bon sen(s) d'après sen(s) commun.

Pour les mots fils et lis, une double question se pose: 1° comment ces noms sont-ils arrivés à se terminer par s aux deux nombres ? 2º comment la forme avec s prononcé a-t-elle prévalu sur la forme avec s amui? Fis (que nous écrivons fils, cf. § 56) et lis, — d'abord fiz et liz, étaient au moyen âge les formes du cas sujet singulier et du cas régime pluriel; les deux autres cas se terminaient par un l mouillé. Mais le premier de ces mots était bien plus souvent employé au cas sujet singulier qu'au cas régime parce que les noms désignant des personnes jouent plus souvent que les autres le rôle de sujet, et parce que le cas sujet servait à la fois de nominatif et de vocatif (cf. ci-dessous, b, et § 159 au mot vieux); le second était constamment employé au cas régime pluriel dans la périphrase, bien plus usitée que le mot simple, « fleurs de lis ». Il en est résulté qu'au moment de la réduction des cas, fi(1)s l'a emporté, comme cas unique du singulier, à côté du pluriel identique; et qu'à côté du pluriel lis on a extrait de la locution fleur de lis un singulier identique. Au xviº siècle ces deux mots étaient de ceus qui se terminaient par un s au singulier comme au pluriel. Pour tous les autres mots offrant cette particularité, la forme avec s amui a prévalu en raison de diverses circonstances: pour mois à cause de l'emploi fréquent au pluriel (§ 156, b), pour vieux à cause de l'emploi fréquent devant le substantif, pour maître-queus parce que nous prononçons instinctivement ce mot, qui n'appartient pas à la langue courante. comme les autres mots terminés par -eux. Mais fils et lis étaient si souvent employés au singulier qu'ils y ont maintenu leur forme avec s prononcé, et, au moment de la chute du s de flexion, on a dit: un fis', des fi(s), un lis', des

li(s). La prononciation lis' s'est rétablie au pluriel (cf. os, § 161, a), sauf, disent Littré et l'Académie, dans la locution fleurs de lis, si bien que le mot lis ne se prononcerait aujourd'hui sans s que dans la locution même d'où provient cette consonne. Pour fils, Thurot constate que, du xvie au xviiie siècle, on a hésité entre fis' et fit, et il ajoute. « l'usage est encore partagé aujourd'hui. » Fis' l'emporte, mais il est impossible d'admettre qu'un mot d'un usage aussi courant ait pu, comme on l'a dit, subir l'influence de l'orthographe, et que la prononciation fi ait été à un certain moment générale.

b. — Un mot comme pus, employé exclusivement au singulier, devait conserver sa consonne finale; mais d'autre part il était sollicité par l'analogie des mots en u sans consonne finale ou avec consonne amuïe; on prononçait encore pus' au xvus siècle, c'est pu(s) qui a prévalu. Même hésitation entre chaos' et chao(s), maïs' et maï(s), ours' et our(s). La forme intégrale a prévalu pour maïs et ours, la forme analogique pour chaos; nous hésitons encore pour encens.

Au xvn° siècle, on prononçait Jésus' et Jésu(s)-Crit'<sup>2</sup>; la seconde forme, si employée, où s final de Jésus était tombé devant la consonne initiale du mot suivant, a fait prévaloir partout la prononciation Jésu(s), et Jésu-Crit' est devenu Jésu-Cri(t) par assimilation avec les noms communs en it; Christ, où l'on prononce le s et le t, est une forme savante. Le cas sujet des prénoms tels que Charles, Jacques, l'avait emporté sur le cas régime Charle, Jacque, parce que les noms de personnes s'emploient plus souvent comme sujet que comme complément, et Vaugelas recom-

1. Le grammairien Domergue appuie d'un singulier argument la prononciation fis': « cette prononciation, plus marquée, me paraît convenir mieux à l'intérêt que ce mot réveille ». A rapprocher de l'explication de Littré pour le pluriel idéals, § 157, b, note 1.

2. Dans la prononciation populaire de Christ, s était tombé au xIII° siècle. La forme tout à fait populaire de Christ serait Grêt, comparez chrétien, § 7, d.

mandait de faire sonner le s final; mais cette consonne, alors que le s de flexion s'effaçait partout, ne pouvait guère se maintenir, surtout après un e labial; d'ailleurs elle était régulièrement tombée déjà devant la consonne initiale du nom de famille, elle a complètement disparu de la prononciation. Tous les noms propres de personne et de lieu, qui n'ont pas de pluriel, devaient en principe conserver leur consonne finale et nous prononçons encore Bourc' (Bourg), Arras', Reims', Sens', Gaston Paris', etc. Mais beaucoup de ces mots ont perdu leur consonne par analogie avec les noms communs de même terminaison ou avec d'autres noms propres terminés par voyelle (le nom de la ville de Paris rapproché des nombreux noms de villes en y). En présence d'un nom propre qu'on n'a pas entendu prononcer, on hésite entre les deux prononciations possibles, avec ou sans consonne finale.

L'orthographe ne distinguant pas entre -il final non mouillé et -il mouillé, la confusion entre les deux prononciations a pu se produire pour les mots sur lesquels l'orthographe a prise, c'est-à-dire qui ont un caractère plus ou moins savant; c'est ainsi que cil, peu usuel, a perdu sa mouillure malgré le dérivé dessiller, et aussi péril (remplacé par danger dans la langue courante) malgré périlleux. Pour un mot rarement employé comme babil, nous hésitons entre babiy, babi, et babil par l non mouillé, d'après la triple analogie gril (= griy), sourcil (= sourci) et péril. Cf. § 159.

Les mots exotiques tabac, almanach, et le mot d'origine savante estomac se sont introduits dans l'usage populaire avec une prononciation hésitante, dont il reste trace dans l'usage actuel, bien que l'assimilation avec les noms en -at, avec consonne finale amuïe, soit presque complète.

#### CAS PARTICULIERS.

162. Si les consonnes finales se sont effacées devant s de flexion, c'est par l'effet de la loi phonétique en

vertu de laquelle les consonnes appuyantes tombent ou se vocalisent. Mais r est excepté de cette loi. Il est donc tout naturel qu'il se soit conservé à la fin des mots, nous le prononçons dans quantité de noms comme char, chair, éclair, flair, fer, enfer, mer, ver, hiver, plaisir, loisir, désir, soupir, repentir, cuir, dans les nombreux noms en -eur, dans or, cor, trésor, labour, amour, tambour, four, jour, tour, soir, espoir, mouchoir, dortoir, mur, etc., et dans les adjectifs amer, cher, pair, clair, fier, majeur, noir, meilleur, mûr, sûr, pur, etc.

r appuyant n'est tombé que dans les mots fors-bourg, forsfiler, où il était suivi de deux consonnes (toutesois dans forsfaire forsban, il s'est au contraire maintenu): on a écrit faubourg, fausiler, par une éty-mologie populaire qui suppose la disparition préalable de r. Peut-être a-t-il disparu pour la même raison dans le proclitique messieurs 1, si souvent suivi de l'article les, ce qui plaçait r devant deux consonnes 2, et dans les pluriels de premier et dernier, qui se placent devant le nom beaucoup plus souvent que les autres adjectifs en -ier (ces deux adjectifs ont amuï leur r avant les autres).

Quoi qu'il en soit, r final est tombé exceptionnellement dans le suffixe -ier (-er après chuintante): métier, clocher se prononcent comme moitié, péché. Une tendance semblable a atteint le suffixe masculin -eur, mais sans prévaloir; on a prononcé faucheur comme soupçonneux, et il nous en reste le substantif faucheux, nom d'un

<sup>1.</sup> Mo(n)sieur a amuï son r probablement sous l'influence du pluriel; sur la prononciation me-sieur, voy. § 19, b.

<sup>2.</sup> Gars prononcé gas est une forme dialectale,

insecte. Il y a là une assimilation soit avec les mots cités dans l'alinéa précédent, soit avec les suffixes -ié, -é, -eux.

163. Le pronom il a perdu régulièrement son l devant la consonne initiale du verbe ou du pronom régime qui suit, i(l) vient, comme fi(l)celle, et cette prononciation s'est propagée à l'emploi tonique dans les formes interrogatives, « vient i(1)? », et dans oui (= ou il) et nenni. Mais comme l, qui n'a pas cessé de se prononcer devant voyelle, a été maintenu partout dans l'orthographe, sauf dans oui et nenni, cette lettre est considérée comme devant être prononcée partout, et on la fait entendre quand on y prend garde. La lutte entre la prononciation normale et la prononciation savante de il se poursuit depuis le xvre siècle. Dans les formules à inversion, où le pronom sujet est placé entre l'auxiliaire et le participe, on considérait au xviie siècle, même devant voyelle, le maintien de l, « a-t-il été », au lieu de « a-t-i été », comme un provincialisme. Pour le pluriel, l'ancienne forme était identique au singulier et n'avait pas plus d's qu'en latin. On prononçait encore couramment il ont au xvm<sup>e</sup> siècle, et cette prononciation archaique n'a pas entièrement disparu dans le peuple. Devant consonne c'était naturellement i ou il comme au singulier : i viennent ou moins bien il viennent. En ajoutant un ze analogique devant voyelle, on a obtenu iz ont ou ilz ont; mais ilz ont était considéré comme incorrect.

164. Un certain nombre de mots d'emprunt se terminent par ct. Parmi les noms, tact et contact, qui s'emploient

presque exclusivement au singulier, ont seuls conservé les deux consonnes. Les autres se sont assimilés, au pluriel, aux noms en -ats, -ets, d'où, au singulier: contra(ct), écrit contrat, sujè(ct) et objè(ct) écrits sujet et objet, respè(ct), aspè(ct) et instin(ct), dont l'orthographe savante a été maintenue; pour ces derniers, on a aussi une prononciation intermédiaire entre « é, in » et « ect, inct », où le c sonne seul: respec, aspec, instinc, avec des pluriels identiques.

Les adjectifs terminés par ct ont mieux conservé que les noms les consonnes finales, sous l'influence de la forme féminine; toutefois, pour certains de ces adjectifs, on constate au masculin un commencement d'assimilation avec les substantifs de même terminaison: suspec(t) comme respec(t).

### Les liaisons.

- 165. La liaison des mots entre eux avait pour effet, au moyen âge, d'amuïr ou de vocaliser devant consonne la consonne finale, qui se maintenait naturellement devant voyelle comme à la pause. Elle a pour effet aujourd'hui de maintenir devant voyelle la consonne finale lorsqu'elle est tombée partout ailleurs, et c'est ce que nous nommons proprement une « liaison ».
- a. L'amuïssement, dans l'ancienne langue, de la consonne finale devant la consonne initiale du mot suivant, a eu des conséquences importantes; elle a produit les formes telles que « bœu(f)-gras, ché(f)-d'œuvre, chégros, béjaune, bédane » et elle a amené ou contribué à amener l'amuïssement complet de la consonne finale dans les mots qui s'employaient très souvent devant des compléments commençant par une consonne, cf. § 156, a,

- b. D'autre part, la consonne finale devant voyelle initiale se prononçait beaucoup plus souvent dans l'ancienne langue qu'aujourd'hui. C'est ce qui explique les vieilles locutions cela est bel et bon (alors que nous disons: il est beau et bon), pot à eau, pot au lait, pot aux roses, pot au feu (alors que nous disons: un po(t) à bière), traduire mot à mot (alors que nous disons: opposer mo(t) à mot), de fond en comble, nuit et jour, pont-aux-ânes, etc. Le t que nous faisons entendre dans vingt' deux, vingt' trois, etc., est un reste de la prononciation ving-t et deux, ving-t et trois, conservée intégralement dans ving-t et un, où l'hiatus a empêché la labialisation de et (Dans trente-deux, etc., et labialisé s'est confondu avec l'e final de trente). On a le reste d'une prononciation semblable dans diz'neuf, voy. § 146.
- c. Comme nous l'avons indiqué § 148, la consonne que l'ancienne langue faisait entendre devant voyelle était quelquefois la consonne de la pause, et, dans ce cas, il était naturel qu'elle tombât en même temps qu'à la pause prolongée. Mais il est arrivé qu'on l'a maintenue sous forme de « liaison », seulement c'est une liaison factice et qui est souvent omise.
- d. En fait, les liaisons empèchent des hiatus, mais elles ne sont pas, comme on le croit souvent, destinées à les éviter, et elles ne reposent pas sur une raison euphonique. La prononciation lé(s) ans, au lieu lé-z ans, nous choquerait beaucoup évidemment, mais ce n'est pas que l'hiatus léans blesse notre oreille, car nous l'avons dans Orléans, où il ne nous gêne en aucune façon,

c'est parce que l'article *les*, dont la forme régulière devant voyelle est *léz*, s'y trouve déformé; une liaison inusitée comme « un *po-t'en* grès » ne nous serait pas moins désagréable, bien que *po-t au feu* ne nous choque pas (ci-dessus, b).

La liaison n'est pas un phénomène euphonique, mais un phénomène purement phonétique; nous prononçons un ze dans très orné, pour la même raison que dans trésor, et dans les deux cas ce son remonte à la consonne latine sans aucune interruption. Et si un ze s'est intercalé dans va-s y, ce n'est pas que l'hiatus a-i soit pénible en soi, car nous prononçons trahi, naïf, sans aucune difficulté, c'est que la consonne finale des secondes personnes de l'indicatif et du subjonctif s'était introduite par analogie à l'impératif (§ 166, a). Les liaisons qui ont maintenu certaines consonnes finales depuis le latin jusqu'à nos jours sont donc un fait phonétique aussi normal que la conservation des mêmes consonnes dans le corps d'un mot; les autres liaisons sont des imitations des premières, mais ni les unes ni les autres n'ont été provoquées par le besoin d'éviter un hiatus.

Notre langage est plein d'hiatus que nous ne remarquons même pas; songeons combien il arrive souvent qu'un nom ou un adjectif terminé par une voyelle (pré, doré, cri, etc., etc.) se trouve employé au singulier devant un mot à initiale vocalique. Les « cuirs » populaires ne sont que des élégances manquées; ils sont la manifestation maladroite, non pas d'une résistance instinctive à l'hiatus, — car le peuple néglige constamment des liaisons normales, — mais du désir d'imi-

ter ceux qui font avec soin les liaisons et qui sont considérés comme parlant mieux que les autres.

- e. Dans les cas où le mot qui suit se joint toujours sans interruption au mot qui précède, il n'y avait aucune raison pour que la consonne finale du premier mot tombât devant la voyelle initiale du second, la liaison s'est toujours faite et ne se néglige jamais. On n'a jamais fait de pause entre l'adjectif et son substantif, entre le pronom et son verbe, entre le verbe et son pronom-sujet dans les inversions: aussi lions-nous toujours dans « un gros effort, vous approchez, d'où vient-il ? »
- f. Au contraire, il arrive qu'on fasse une pause plus ou moins marquée entre le substantif et son adjectif, entre le verbe et son complément direct, ce qui permet d'intercaler des mots entre l'un et l'autre: « il poursuit (sans se décourager) un résultat (souvent) irréalisable ». La pause a été une cause de conservation de la consonne finale (§ 157, d) jusqu'au moment où le mot a pris sa forme définitive avec ou sans consonne finale. Depuis ce moment, elle a été au contraire une cause de chute de la consonne finale devant voyelle. Le mot s'étant fixé avec consonne finale amuïe, cette forme devient la forme normale du mot, même devant voyelle, toutes les fois que le mot suivant ne lui est pas uni étroitement et qu'on marque entre les deux une pause même légère.

Dans ce cas, la fréquence de l'emploi à la pause peut amener la disparition complète de la liaison. Par exemple le mot *accroc* s'est fixé sous la forme avec c amuï (§ 156, c); comme on le fait rarement suivre d'un adjectif, l'habitude que l'on a de la prononciation accro fait qu'on prononce ainsi lors même que par exception le mot est suivi, sans aucune interruption, d'un adjectif commençant par une voyelle (un accro(c) imperceptible); autrement dit, on ne fait jamais la liaison. Il arrive seulement que, dans des cas pareils, quelques locutions isolées ont conservé la prononciation liée, cf. § 169.

- g. Ainsi s'expliquent les hésitations dont témoignent les textes des grammairiens depuis le xvie siècle, et celles que nous constatons encore aujourd'hui dans l'usage. Il s'agit presque toujours de mots entre lesquels on peut en intercaler d'autres, et l'usage varie, suivant les époques, les milieux, et aussi les catégories de mots, depuis la liaison presque constante, en passant par la liaison seulement fréquente et la liaison rare, jusqu'à l'absence totale. Des facteurs étrangers à la phonétique peuvent contribuer au maintien ou à la fréquence des liaisons: l'écriture pour les mots savants ou rarement employés, le préjugé qui voit dans la liaison une élégance, les règles plus ou moins justifiées des grammaires. Mais une influence savante ne peut guère introduire une liaison nouvelle ou faire revivre une liaison disparue quand il s'agit de mots appartenant à la langue courante.
- h. Au xvii° siècle, dans la lecture ou le débit des vers, on prononçait toujours la consonne finale devant voyelle. Nous sommes loin de cette rigueur inutile. Il est certain toutefois qu'on fait plus de liaisons dans les vers et dans la prose solennelle que dans la conversa-

tion, même la plus distinguée. Mais on en fait moins qu'on ne se l'imagine.

- i. Le s final, qu'il fût précédé ou non d'une autre consonne en latin, s'est toujours sonorisé devant la voyelle initiale du mot qui suit¹, tandis que, dans le corps d'un mot, il reste sourd devant voyelle quand il était appuyé en latin: comparez sex annos et sexaginta, qui donnent si-z ans et soissante. Il y a là une analogie avec les cas nombreux où s final n'était pas appuyé en latin et s'était régulièrement sonorisé devant les mots à initiale vocalique, comme dans illos, meos, tuos, suos, nos, vos, duos, tres, etc., français les, mes, tes, ses, nous, vous, deus, trois.
- 166. Nous avons indiqué, ci-dessus, § 165, e, dans quels cas la liaison se fait toujours. Il est nécessaire d'ajouter quelques précisions:
- a. Les consonnes flexionnelles des modes verbaux personnels, c'est-à-dire s (écrit parfois z) et  $t^2$ , se lient avec les pronoms sujets ou compléments qui suivent. Or les pronoms sujets commençant par une voyelle
- 1. Il en résulte une certaine hésitation quand il s'agit d'un mot qui se termine normalement par s prononcé, lequel est régulièrement sourd. Dans ce cas, la consonne devrait se prononcer sourde devant voyelle comme ailleurs : ils sont tous' (et non tous') arrivés, son fils' aîné (et non fiz aîné). Il n'y a pas là de liaison proprement dite, pas plus que dans « un hôtel ancien », puisque la lisison suppose que la consonne est muette ailleurs (§ 165).
- 2. C'est toujours t, comme en latin, à la 3° personne, même lorsqu'on écrit d.

sont tous de la 3° personne, il, ils, on, c'est donc toujours t qu'on lie, et ils ne suivent le verbe que dans l'interrogation et dans l'inversion archaïque: « pourquoi par-til; où von-t ils; aussi hésitai-t on; il ne le pourrait pas, le voulû-t il. » Les pronoms compléments commençant par une voyelle sont en et y et ne suivent le verbe qu'à l'impératif, c'est donc toujours s (ou z) qu'on lie: « fini-s en, revené-z y¹. » — On était tellement habitué, dans ces cas-là, à entendre la consonne de flexion, qu'on l'a introduite quand elle faisait régulièrement défaut: « parle-z en, va-z y, aime-t-il?² ».

b. — Les pronoms (les pronoms terminés par une consonne muette sont nous, vous, ils, les, en) ainsi que les noms indéfinis on, tout et rien, se lient avec le verbe qu'ils précèdent immédiatement comme sujets ou comme compléments et avec les pronoms en et y qui s'y rattachent: « nou-s allons, je vou-s entends, il-s arrivent, je lé-s admire, j'en-n attends, on-n approche, tou-t est prêt, il a tou-t appris, il n'a rien-n appris 3; — nou-s en venons, gardez vou-s en, je vou-s en prie, il-s y comptent, je lé-s y mène, on-n y pense. »

Mais avec le complément du verbe et même avec le

<sup>1.</sup> Mais « allé(z) en chercher, vené(z) y travailler », sans liaison, en et y se rapportant au second verbe; dans ce cas on n'ajoute pas le s dit euphonique à va: va y travailler.

<sup>2.</sup> Le t final d'amat ne s'est pas conservé, il a été « rétabli » par analogie.

<sup>3.</sup> La liaison de rien et même celle de tout est parfois négligée dans le langage populaire. Pour la liaison de l'n (dans on et rien), voyez ce qui est dit ci-dessous, c, à propos de bon et de un.

participe passé dans les temps composés, le pronom n'a aucun lien logique, et la liaison est abusive. On prononçait au xvii° siècle: « Montrez lé(s) à qui vous voudrez (comme nous disons, sans élision, montrez-le à qui vous voudrez). Attendez-vou(s) après ? Avez-vou(s) entendu ? A-t-on écrit, et non a-t-on-n écrit ? 1 ».

Dans la construction des verbes tels que laisser, faire, avec un infinitif, la langue rattache le pronom sujet ou complément direct de l'infinitif au premier verbe, comme le montre la non-élision de la voyelle de le dans « faites-le appeler ». Il est donc tout indiqué de prononcer sans liaison: « faites-lé(s) appeler ».

c. — Les consonnes muettes qui peuvent terminer les adjectifs sont : l mouillé dans gentil (l non mouillé s'est vocalisé ou généralisé), r dans le suffixe -ier ou -er, la nasale n, la palatale explosive c, écrite parfois g, et surtout les dentales, t (écrit parfois d) et s².

Toutes ces consonnes se lient au nom qui suit, — ou à l'adjectif, quand il s'agit d'un article, d'un démonstratif, d'un numéral ou d'un possessif, qui peut être séparé du nom par un qualificatif —: « un gentilhomme, un légé-r accent, un bon-n ami, un lon-c hiver, un gran-t ennui, un glorieu-z anniversaire, no-z anciens camarades, di-z énormes camions ». Comme on a très rarement l'occasion de placer gentil devant un nom commençant par une voyelle, nous évitons, en changeant la tournure, cette liaison inusitée, sauf dans le composé gentilhomme. La liaison de l'n se fait souvent

<sup>1.</sup> Cf.  $\S$  163, et ci-dessous, d, note 2.

<sup>2.</sup> Il n'y a pas d'adjectif terminé par une labiale muette ; quand f de jolif s'est amuï, on a cessé de l'écrire, et le féminin a été refait.

en dénasalisant la voyelle: bo-n enfant, « un ami » prononcé eu-n ami (au lieu de eun-n ami), et même u-n ami, prononciation archaïque, du temps où l'u n'était pas encore nasalisé. Bon-n enfant à côté de bo-n enfant, est semblable à savan-ment à côté de sava-ment, (§ 44).

A noter que, s'il y a un lien logique qui unit le nom de nombre au nom de l'objet dont il précise le nombre, comme l'adjectif au nom qualifié, ce lien manque entre deux nombres qu'on ajoute simplement l'un à l'autre, aussi ne lie-t-on pas la consonne finale dans cen(t) un, quatre cen(ts) un, etc.

d. — Les adverbes de temps et de lieu se placent ordinairement après le verbe auquel ils s'appliquent'. Mais les adverbes de manière et de quantité précèdent d'habitude l'adjectif ou le participe qu'ils « modifient » et avec lequel il est naturel qu'ils se lient : « il est bien-n installé, il a vivemen-t insisté, il est plu-s inquiet <sup>2</sup>, il est tro-p étourdi, il a beaucou-p écrit, il est trè-s épris, il est for-t heureux, tou-t entier. »

Les prépositions étant toujours proclitiques, la liaison de leur consonne finale est de règle. Il faut cependant noter dans la langue populaire quelques hésita-

<sup>1.</sup> Dans « on est parfois injuste », il est naturel qu'on ne lie pas parfois à injuste, car cet adverbe ne s'applique pas à l'adjectif mais au verbe est, qui précède. De même: « ce sera bientô(t) achevé ».

<sup>2.</sup> Au contraire, la liaison « il n'est plu-s inquiet, il n'a pa-s insisté » est factice, car la négation ne pas ou ne plus ne se rapporte pas au participe ou à l'adjectif qui suit, mais à l'auxiliaire ou au verbe « être » qu'elle encadre. Cf. « avez vou(s) entendu », § 166, b.

tions qui s'expliquent, suivant les cas, soit par la fréquence de la position devant consonne, soit par l'analogie de l'emploi adverbial. Plusieurs prépositions sont en effet employées comme adverbes de temps ou de lieu, et dans cet emploi la consonne finale est en général complètement muette (§ 152). La liaison de la nasale ne s'omet jamais pour la préposition en (pour l'adverbe, § 166, b), et ne se fait jamais pour selon, qui est presque toujours placé devant consonne.

Les conjonctions, étant par définition des mots de liaison, doivent régulièrement se lier dans la prononciation devant voyelle, — et aussi le pronom conjonctif dont, — : « quan-t on veut (cf. § 141); pauvre, mai-s honnête; celui don-t il a été question ». Bien entendu il en est autrement quand on marque une pause après la conjonction (§ 165, f). Il ne saurait être question de la liaison du t de et, qui n'existe que dans la graphie, ayant normalement disparu de la prononciation de très bonne heure (§ 145, a).

167. Pour la raison indiquée § 165, f, la consonne finale se lie rarement aujourd'hui entre le nom et l'adjectif. Le caractère obligatoire de la liaison adjectif + nom et le caractère exceptionnel de la liaison nom + adjectif permettent de distinguer quel est l'adjectif et quel est le nom quand deux mots se suivent qui peuvent jouer l'un et l'autre le rôle d'adjectif ou le rôle de nom: « un savan(t) aveugle » est un savant qui est aveugle, « un savan-t' aveugle » est un aveugle qui est savant; « un méchan-t' original » est un original qui est méchant, « un méchan(t) original » est un méchant

qui a de l'originalité. Même distinction pour les deux prononciations de « savant étranger », etc.

- 168. Parmi les noms qui se terminent par un consonne amuïe, il faut mettre à part ceux comme nid, nœud, pied, muid, qui s'écrivaient et se prononçaient depuis le xu° siècle sans consonne finale, ni, neu, pié, mui (modio, cf. mi de medio), parce que leur consonne finale, non appuyée, était régulièrement tombée. Le d a été rétabli dans l'écriture, mais l'orthographe n'a guère d'action sur la prononciation des mots de la langue courante. « Garde-toi bien de croire, dit Malherbe, que l'on prononce nid, on ne dit que ny. » La prononciation pié-t à terre n'est qu'un ancien « cuir » légitimé (§ 165, d), elle est encore contestée par les grammairiens du xvii° et du xviii° siècle; de même « de pié-t en cap. » Loup et joug s'écrivaient et se prononçaient au moyen âge lou et jou¹, cf. § 3q.
- 169. La tendance manifeste de la langue est de supprimer la liaison de la consonne finale muette des noms, même devant l'adjectif. Déjà on ne lie plus jamais, à la fin du nom, ni l mouillé (l non mouillé s'est vocalisé), ni r, ni la nasale, ni les labiales: « un outi(l) éprouvé, un métié(r) inutile, un balcon étroit, un cou(p) imprévu, un cham(p) inculte, une clé(f) ouvragée » La liaison de la palatale explosive (c'est toujours c, même quand on écrit g) ne s'est maintenue que dans quelques expressions consacrées: un cro-c en jambe, un ran-c élevé (mais: il a un ran(g) excellent), suer san-c et eau, le san-c humain. On chante « san-c impur », mais on dirait: un san(g) impur <sup>2</sup>.

1. Le g tend à s'introduire dans la prononciation savante et métaphorique de joug.

<sup>2.</sup> Dans respec(t) humain, on ne peut pas dire qu'il y ait « liaison » puisqu'on prononce respec même devant consonne aussi souvent que respè (§ 164); même remarque pour aspec, instinc, devant voyelle.

C'est pour les dentales, t et s, que la liaison est le moins rare. Au mot sujet, Littré dit : « le t ne se lie pas », et au mot objet: « le t se lie ». La dissérence vient de ce que objet était accompagné d'un adjectif beaucoup plus souvent que sujet, ce qui a maintenu pour notre oreille l'habitude d'entendre sa consonne finale devant voyelle, mais il s'en faut que la liaison de cette consonne soit toujours observée. Chaux s'employait le plus souvent sans épithète ou devant un adjectif commençant par une consonne (chaux grasse), aussi s'est-on habitué à la forme chau(x), avec consonne finale amuïe, et on la maintient dans les expressions plus récentes où l'épithète commence par une voyelle ou une h muette. La rareté relative de l'emploi de nez avec une épithète, sauf dans les signalements, a aussi fait tomber tout à fait le z final, et personne ne s'aviserait de prononcer aujourd'hui « né-z aquilin ». La suppression radicale de la liaison de la dentale dans un grand nombre de noms, et son maintien plus ou moins usuel dans un certain nombre d'autres, s'expliquent par des raisons analogues.

170. Les consonnes de flexion, en raison de leur rôle grammatical, ont nécessairement plus de solidité que les autres consonnes finales. Et cependant, comme le nombre et la personne sont indiqués aussi par l'emploi généralisé des articles et des pronoms, elles ont perdu une partie de leur utilité, et, dans la langue courante, la liaison s'omet souvent, sauf, bien entendu, entre adjectif et nom et entre pronom et verbe. Au xvnr° siècle on prononçait: les Éta(ts) unis.

Les consonnes de flexion sont: s (ou x) du pluriel, s (z ou z) et t des personnes verbales, à quoi il faut ajouter r muet des infinitifs en -er, dont la liaison est aujourd'hui affectée.

Lorsque s ou t est précédé d'un e muet, l'absence de la liaison est soulignée en quelque sorte par l'élision de l'e muet qui en est la conséquence. Aussi l'omission est-elle plus rare dans ce cas. J'ai noté cependant (et bien peu d'auditeurs ont dû s'en apercevoir) les suppressions suivantes dans un discours solennel prononcé par un de nos plus éminents académiciens: « les problèm(es) économiqu(es) et sociaux; — quelles que puiss(ent) être les divergences. » Et Musset a écrit:

Que tu ne puiss(es) encor sur ton levier terrible Soulever l'univers.

Le verbe être est particulièrement uni au prédicat, les auxiliaires avoir et être au participe passé, et les verbes jouant le rôle d'auxiliaires, — aller, pouvoir, devoir, falloir, — à l'infinitif qui suit. Aussi la liaison des consonnes flexionnelles est-elle généralement observée dans ces différents cas.

171. C'est le préjugé de l'hiatus (§ 165, d) qui entretient les liaisons non obligatoires; quand leur effacement n'entraîne pas un hiatus, — c'est-à-dire après r, — l'évolution se fait plus librement. On ne prononcerait jamais « un for-t imprenable »¹. Littré dit qu'on ne lie pas l's du substantif vers, et que, même au pluriel, on prononce « des ver(s) harmonieux », et il recommande aussi de ne pas lier l's de bourgs, faubourgs, jours, toujours. On dit ordinairement « cela ne

<sup>1.</sup> Même la liaison obligatoire de l'adjectif faiblit ici : un for(t) accent, à côté de « un fort' accent ».

ser(t) à rien » (mais obligatoirement: à quoi cela ser-t il? Voy. § 166, a). L'analogie avec par, pour, sur, a dû favoriser la prononciation « ver(s) eux, enver(s) eux » à côté de « ver-z eux, enver-z eux », car ici la liaison de l's est aussi normale que celle du t dans: dor-t il?

# CONSÉQUENCES MORPHOLOGIQUES DES LOIS PHONÉTIQUES

172. Les lois phonétiques ont eu pour effet de supprimer certaines différences entre les cas, les temps et les personnes, et d'en introduire de nouvelles. Par exemple le futur perdet et le présent perdit devaient se confondre; au contraire, le radical uniforme de servire et de servientem devait aboutir à serv dans servir et serg dans sergent. Les différences utiles qui disparaissaient ont été remplacées artificiellement par d'autres, on a fait un nouveau futur, perdra; les différences nouvelles qui compliquaient inutilement le langage ont été le plus souvent effacées par des reformations analogiques: sergent a été refait en servant, comme forme verbale.

Parmi les différences nouvelles qui n'ont pas disparu, nous signalerons particulièrement la variété des formes du radical dans certains verbes: au radical uniforme sap-, de sapere, correspondent aujourd'hui en français les formes sai-, sav-, sach-, et même s- (au prétérit et au participe passé).

## LES NOMS

173. Dans les déclinaisons du latin populaire, par

suite de l'amuïssement du *m* final (§ 76), l'ablatif et l'accusatif singulier arrivaient à se confondre, et la tendance analytique du langage conduisait à remplacer le génitif et le datif par l'accusatif précédé des prépositions de et ad. On aboutissait ainsi à des déclinaisons à deux cas: un cas sujet et un cas régime, le cas sujet servant en même temps de vocatif, et le cas régime, précédé d'une préposition s'il y avait lieu<sup>1</sup>, remplaçant les autres cas.

174. a. — Dans la première déclinaison, le singulier se réduisait même, phonétiquement, à un seul cas, puisque terra(m) était identique à terra; d'autre part, les noms féminins des autres déclinaisons avaient au pluriel un cas sujet et un cas régime identiques: par exemple matres. Cette réduction à un cas, pour les uns au singulier, pour les autres au pluriel, a produit pour l'ensemble des substantifs féminins, dès l'ancienne langue, une déclinaison uniforme avec un seul cas pour chaque nombre; toutefois on rencontre pendant quelque temps des nominatifs du singulier en s pour des féminins tels que fin, latin finis, et par analogie pour quelques autres (non terminés par e labial).

1. En vieux français le cas régime, qui, dans la seconde déclinaison, représentait phonétiquement le datif et le génitif latins comme l'accusatif, s'employait sans préposition avec la valeur d'un génitif ou d'un datif possessif : l'hôtel-Dieu.

2. Le génitif-datif singulier eût été ter (lat. terrae), puisque toute autre voyelle atone que l'a tombe. Nous avons encore un de ces génitifs, celui de lune, — lun, — dans « lundi », jour de la lune. — Nous avons aussi dans Aix l'ablatif pluriel de aqua (cf. § 97, 3°, note 2).

- b. Quant aux noms féminins qui « déplaçaient » l'accent en latin, comme ratio, qui aurait donné rais (§ 144) à côté de raison venant de ratione, ils ne se sont conservés que sous la forme du cas régime, à l'exception de soror, sorore, très souvent employé au cas sujet en qualité de nom de personne (cf. § 176, a), en vieux français cas sujet seur, cas régime sereur; la fréquence du cas sujet l'a même fait prévaloir en français sur le cas régime. L'orthographe sœur établissait une distinction, aujourd'hui superflue, entre ce nom et l'adjectif seur, que nous écrivons sûr.
- c. Pour quelques noms féminins de personnes, surtout des noms propres, le latin populaire avait une déclinaison facultative en -a, -ane, analogue à la déclinaison en -o, -one, et en -us, one (§ 176, f); de là un cas régime nonnain, à côté du cas sujet-régime nonne, et un pluriel nonnains à côté de nonnes.
- 175. Dans la seconde déclinaison en -us, qui est devenue le type de la déclinaison masculine, le cas régime singulier muri-muro-muru(m) se confondait avec le cas sujet pluriel muri, puisque les voyelles atones, sauf l'a, tombent également (§§ 6, et 7, a), d'où mur¹. De même le cas sujet singulier murus se confondait avec le cas régime pluriel muros, français murs². Le cas sujet, —
- 1. L'ancienne langue avait quelques génitifs pluriels en -or, puis -eur, (latin -orum), qui s'employaient comme des adjectifs: la geste Françor, la geste française. Nous avons conservé des noms de lieux comme Villefavreux (Villa fabrorum, cf. § 162), le nom de fête Chandeleur (\*candelorum pour candelarum), la fête des chandelles, et l'adjectif possessif leur = d'eux (latin illorum).
- 2. Certains noms se terminaient uniformément par s à tous les cas; ce sont 1° ceux dont le radical latin se terminait par s ou par une lettre devant produire s (§ 144); 2° ceux qui venaient de noms neutres en -us, dont l'accusatif latin était semblable au nominatif (tempus, corpus). Sur x au lieu de s, voy. § 182, n. 1.

singulier murs, pluriel mur, — a disparu devant le cas régime beaucoup plus souvent employé; il en résulte que le s, qui marquait jadis le singulier pour le cas sujet et le pluriel pour le cas régime, marque le pluriel aujourd'hui pour le cas unique des noms masculins, comme de tout temps en français pour le cas unique des noms féminins.

Les noms masculins des déclinaisons autres que la seconde avaient s au nominatif pluriel aussi bien qu'à l'accusatif, patres, latrones, etc., et un certain nombre de noms, même dans la seconde déclinaison, n'avaient pas s au nominatif singulier, par ex. liber; mais l'analogie de la déclinaison en -us est intervenue: en vieux français le cas sujet pluriel masculin n'a jamais s, et le cas sujet singulier des noms qui n'avaient pas s en latin se termine souvent par s analogique: livres.

Sur l'amuïssement de la consonne finale du singulier devant s de flexion, voy. §§ 121-125.

Les noms à déclinaison imparisyllabique qui ne déplaçaient pas l'accent ont été assimilés aux parisyllabiques (à l'exception de homo et de comes, qui étaient des noms de personnes, voy. § 176, d), et leur déclinaison a été refaite en latin populaire, tantôt sous la forme courte, tantôt sous la forme longue: cas sujet \*pedis d'après pede, cas régime \*sangue d'après sanguis.

176. Quant aux noms masculins qui « déplaçaient » l'accent en latin, ils devaient le déplacer aussi en français, puisque l'accent est à la même place dans le mot latin et dans le mot français (§ 2). Ces noms devaient

donc avoir l'accent sur une syllabe au cas sujet singulier et sur une autre aux trois autres cas. Mais leur cas sujet singulier à été en général refait en latin populaire sur le thème du cas régime (cas sujet \*carbonis, au lieu de carbo, d'après carbonem), sauf dans un certain nombre de noms désignant des personnes.

- a. Les noms de personnes, en effet, s'entendaient très souvent au cas sujet, soit comme sujets du verbe, soit dans l'emploi « vocatif » (§ 173), circonstance qui a fait obstacle à l'action assimilatrice du cas régime (et qui parfois a assuré le maintien du cas sujet comme forme définitive du mot, cf. § 174, b). Ainsi le cas sujet baro est resté et a donné en français ber, cas régime baron; et larron, de latrone, avait pour cas sujet lerre, de latro. L'a latin s'est conservé dans latrone, barone, parce qu'il y était semi-tonique (§ 17); il s'est changé en é dans baro et latro, parce qu'il y était tonique (§ 20). Latro, à la différence de baro, avait après l'accent un groupe de consonnes appelant une voyelle d'appui (§ 7, c), de la l'e final de lerre. De même, les noms en -ator, cas régime -atore, ont donné des mots français ayant le cas sujet en -édre, -ére, et le cas régime en -edor, -eor, -eeur, -eur: emperère et empereur; péchière et pécheur; trouvére et trouveur<sup>1</sup>, etc. L'é ou ié du cas sujet provient de l'a latin (§ 25), qui s'efface complètement au régime comme atone devenu en hiatus (§ 7, a, 2°), la désinence -eur du cas régime correspond donc au suffixe savant -ateur.
- b. Dans peintre, cas régime peinteur (latin \*pinctor, \*pinctorem), le t latin s'est maintenu parce qu'il était appuyé (§ 98). Ancestre, cas régime ancesseur, viennent du latin antecessor, antecessore; l'o latin qui, tonique dans antecessore, produit l'eu de la désinence -eur, disparaît
  - 1. Troubadour est la forme provençale de trouveur.

comme atone dans antecessor, ce qui amène la rencontre des consonnes s et r, d'où le t et l'e final (§ 114). Le substantif venant du latin populaire senior, qui n'est autre que le comparatif de l'adjectif senex, cas régime seniore, avait aussi la forme seior, seiore (peut-être par analogie avec peior, peiore); la première forme devait produire sindre, seigneur, et la seconde: sire, seieur puis sieur; mais sire a prévalu de bonne heure sur sindre (écrit sendra dans les Serments de Strasbourg) et a servi de cas sujet aux deux formes de cas régime. Même déclinaison pour maior, maiore, français maire, mayeur (majeur est une forme savante), et pour le mot d'emprunt ancien \*traditor, traditore, français traître, traîteur (§ 42, c, n. 3).

- c. Dans le cas régime du latin presbiter (presbyter), le préfixe pro avait été bizarrement substitué à la syllabe initiale pres-, de là \*probitero, où le b, devenu intervocalique, s'est régulièrement conservé sous la forme d'un v (§ 95), fr. prouveire, prouvoire, prouvaire, tandis qu'il tombait comme médial de groupe dans presbiter, prestre, après la chute de l'i (cet i, tonique dans \*probitero, y a produit régulièrement la diphtongue ei, oi, cf. § 22). De même, le p de nepote, qui est devenu régulièrement v dans neveu, disparaît comme appuyant dans le cas sujet nep(o)s, vieux français niés. Les cas sujets d'abé et d'enfant, latin \*abbate, infante, étaient abes (abbas) et enfes (infans), celui de compagnon: compain.
  - d. Des mots qui ne déplaçaient pas l'accent ont pu produire aussi deux formes différentes. On a prononcé on au cas sujet, de hom(o), et on-me, écrit homme (§ 116), au cas régime, de homine; comte, latin comite, avait pour cas sujet cons, latin com(e)s; les cas régime homine, comite, étant des proparoxytons, ont conservé en français l'atone finale sous forme d'e labial (§ 3).
    - e. Le cas sujet et le cas régime se sont parfois conser-



vés jusqu'à nos jours, en constituant deux mots différents avec des acceptions plus ou moins divergentes: on (toujours sujet) et homme; sire (employé exclusivement au vocatif quand on lui donne sa valeur archaïque) et seigneur; gars et garçon; pâtre et pasteur (cette dernière forme gardant s sous une influence savante); chantre et chanteur. D'autres noms, conformément à la loi générale, se sont conservés uniquement sous la forme du cas régime : neveu, larron, baron, comte, les mots en -eur venant du latin -atorem. D'autres se sont conservés exceptionnellement sous la seule forme du cas sujet, pour la même raison qui avait maintenu cette forme intacte dans le latin populaire (ci-dessus, a): peintre, ancêtre, maire, traître 1; mais on ne voit pas bien comment ancêtre-ancesseur a pu être employé plus souvent au cas sujet singulier, et niés-neveu plus souvent au cas régime.

- f. Dans le latin populaire, les noms propres en -us avaient pris souvent un cas régime en -one, par analogie avec la 3º déclinaison, si bien que, comme cas régime de Charles, on trouve Charlon à côté de Charle (cf. § 174, c). Il nous reste quelques formes en -on,, comme Philippon, de Philippe, Mathevon, de Mathieu (cf. § 41), Thévenon, de (Es)tievne (§ 93, note), Jaquemon, de Jacme (§ 131).
- 177. Les neutres latins, ayant des pluriels en -a, auraient dû produire en français des pluriels en e labial; vaisselle (pluriel latin vascella) peut encore, en qualité de terme collectif, être considéré comme une sorte de pluriel de vaisseau au sens de vase (singulier latin vascello). Mais en fait, ces pluriels ont été assimilés à des féminins singuliers de la 1° déclinaison, et d'autre part le singulier neutre a été souvent assimilé au
  - 1. Cf. ce qui s'est passé pour fils, § 161, a. .

masculin de la seconde déclinaison; la langue a conservé certains mots sous les deux formes, en les différenciant par le sens: outre vaisseau et vaisselle, on peut citer cerveau et cervelle, tonneau et tonnelle, grain et graine, cor (anciennement corn) et corne. Les noms qui ont gardé la forme féminine issue du pluriel sont surtout ceux d'objets qui se présentent souvent en nombre ou deux à deux: arma (les armes défensives et offensives), labra (les deux lèvres), tempora (les deux tempes), inguina (les deux aines), insignia (les enseignes), vela (les voiles), gaudia (les mouvements de joie), festa (les jours de fête), paria (les deux objets d'une paire).

Les neutres qui se terminaient en us au cas sujet et au cas régime du singulier ont en général perdu leur pluriel en -a et sont devenus des masculins indéclinables, terminés par s aux deux nombres: cors, de corpus (§ 121); tens, de tempus; pis, de pectus.

# LES ADJECTIFS

478. Les adjectifs latins qui déplaçaient l'accent, — et dans cette catégorie rentrent tous les participes présents, — avaient refait en latin populaire leur cas sujet singulier sur le cas régime, exactement comme les noms imparisyllabiques du type carbo-carbone (§ 176).

Il faut cependant excepter les comparatifs tels que peior, peiore, en vieux français cas sujet pire (§ 31), cas régime peieur (§ 31 bis). De même: moindre, de minor (§ 114), cas rég. meneur; mieldre, mieudre, de melior, cas rég. meilleur<sup>1</sup>.

1. L'existence des formes neutres, pis, moins (§ 181), a pu

Sous cette réserve, il ne restait que deux types de déclinaisons, durus, féminin dura, et talis des deux genres.

- 179. Les adjectifs du premier type prenaient un e au féminin, correspondant à l'a atone du latin; ils se déclinaient naturellement au masculin comme les noms venant de la seconde déclinaison latine, et au féminin comme les noms venant de la première.
- 180. Les adjectifs du second type n'avaient naturellement pas d'e au féminin (à moins de se terminer par un groupe de consonnes appelant une voyelle d'appui ou d'être proparoxytons, auquel cas ils avaient un e aux deux genres, frêle, latin fragilem). Le féminin de ces adjectifs différait d'ailleurs du masculin en ce qu'il prenait toujours un s au pluriel (tandis que le masculin n'avait pas s au cas sujet pluriel), et en ce qu'on le trouve souvent sans s, par analogie de la déclinaison des noms féminins, au cas sujet singulier.

Les adjectifs du second type ont été ultérieurement assimilés à ceux du premier, et ont reçu un e au féminin: une fort crue est devenu une forte crue. Mais nous continuons à dire: une grand mère<sup>1</sup>, la grand rue, à grand peine, et vaillamment (au lieu de vaillantement), prudemment (au lieu de prudentement), etc<sup>2</sup>.

contribuer à faire prévaloir les cas sujets pire, moindre, sur les cas régimes peieur, meneur; mais mieux n'a pas fait prévaloir mieudre sur meilleur.

<sup>1.</sup> Il y a lieu de supprimer l'apostrophe, qui est le résultat d'une erreur, car il suppose une forme antérieure grande-mère, qui n'a jamais existé. Sur le féminin grande, voy. § 141.

<sup>2.</sup> Grammenl a été refait en grandement.

- 181. L'ancienne langue avait au singulier une forme neutre pour l'adjectif quand il se rapportait à un pronom neutre; le neutre latin durum, tale, n'ayant pas s au cas sujet, le neutre français ne l'avait pas non plus: il est bons en parlant d'un homme, mais c'est bon. Au contraire, le neutre des comparatifs latins se terminait en us au nominatif comme à l'accusatif, d'où le neutre français pis (peius) de pire, moins (minus) de moindre, mieus (melius) de meilleur.
- 182. Lorsque la consonne qui précède l'e du féminin diffère de la consonne finale du masculin, il est tout à fait inexact de dire que la consonne finale du masculin se change en la consonne du féminin. Dans la plupart des cas c'est présisément le contraire. Si l'on part du masculin, il est inexplicable que l'x de fameux et de roux devienne ze dans fameuse et se dans rousse. Le s double du féminin latin russa a donné régulièrement (§§ 99 et 103) s sourd du français rousse, et non moins régulièrement (§ 93) le s simple de famosa a produit s sonore (z) de fameuse, qui est redevenu sourd dans la forme du masculin au moment de la chute de la voyelle atone qui suivait (§ 137), et c'est ainsi que roux et fameux, malgré la dissemblance des féminins, se terminaient par la mème consonne, aujourd'hui amuïe, que nous écrivons x après u1. C'est le féminin neuve qui a conservé la consonne latine, devenue f dans neuf au moment de la chute de l'o atone du masculin latin novo. Par contre, devant l'a du féminin sicca, le c appuyé latin est devenu ch, mais il a conservé le son ke devant l'o du masculin sicco (§ 100). Le féminin longa avait produit régulièrement longe<sup>2</sup>, pendant que longo, après la chute de l'o atone, restait d'abord long\* devant voyelle et devenait
- 1. Dans ce cas, x était au moyen âge non pas une lettre proprement dite, mais un signe abréviatif équivalant à us; on a pris l'habitude fâcheuse de l'employer, même en écrivant l'u.



<sup>2.</sup> Voy. toutefois § 101, note.

lonc à la pause (§ 142); le  $g^*$  latin (gue) s'était consolidé dans le dérivé longueur, qui a contribué à former le nouveau féminin longue. Cf. grande, § 141.

#### LES PRONOMS

- 183. Nous parlerons d'abord du pronom relatif parce qu'il a exercé une grande influence sur les démonstratifs; c'est grâce à lui que, dans l'ancienne langue, les deux cas sujets masculins, du singulier et du pluriel, étaient identiques pour l'article, les démonstratifs, et le pronom personnel il, et qu'aujourd'hui encore nous avons le masculin singulier il avec un i, à côté du féminin elle; c'est à lui aussi que nous devons les pronoms en -ui: lui, celui, autrui, qui se sont maintenus tandis qu'il a perdu lui-même sa forme en -ui.
- 184. a. En latin classique l'interrogatif masculin et féminin était identique au relatif, sauf qu'il avait une double forme de nominatif masculin: quis et qui; la forme quis ayant disparu, l'identité s'est trouvée complète. De l'interrogatif latin il n'est resté que la forme neutre quid, qui a donné régulièrement que dans l'emploi proclitique et quei, quoi, tonique: que fait-il? Pourquoi? Ces deux formes s'emploient aussi comme pronoms relatifs neutres: ce que vous demandez, ce à quoi vous pensez.
- b. En latin classique, les deux nominatifs masculins du relatif, singulier et pluriel, étaient identiques, qui; de leur côté, les deux accusatifs sont devenus identiques en latin populaire, quem seul s'est maintenu,

sous la forme que (§ 76, n.), il ne reste plus trace de quos. Et de l'identité de chaque cas aux deux nombres on a passé à l'identité des deux genres : le cas sujet qui et le cas régime que sont à la fois du singulier et du pluriel, du masculin et du féminin. Le cas sujet neutre que, de l'ancienne langue, qui paraît venir de l'interrogatif quid, a lui-même cédé la place à qui généralisé, dont on trouve trace dans l'emploi neutre dès la fin du xn° siècle.

Dans la très ancienne langue, l'e de que devant voyelle, au lieu d'être toujours élidé comme aujour-d'hui, est souvent suivi d'un d:qued. Ce d est celui de quid ou provient d'une analogie avec des formes telles que ed pour la conjonction et (§ 145, a).

c. — De même que les noms avaient conservé en vieux français un cas génitif-datif (§ 173, note), qui se confondait pour la forme avec l'accusatif, le relatif avait conservé dans le même emploi (datif et génitif) et aussi par extension dans l'emploi d'accusatif direct et après préposition, le datif cui, qui ne pouvait se confondre avec l'accusatif quem, mais qui est arrivé plus tard à s'identifier pour la forme avec le nominatif qui. Il ne garde plus que la valeur de cas régime après préposition, et, dans l'emploi interrogatif ou au sens de celui que, celle de cas régime direct : qui cherchezvous? Prenez qui vous voudrez.

Le datif *cui*, devenu aussi des deux nombres, ne pouvait se confondre à l'origine, en français, avec le nominatif *qui*, parce que l'u voyelle du latin, suivi d'un *i* final, donne régulièrement la diphtongue française *ui* 

(§ 33 bis), tandis que l'u consonne après q initial disparaît de la prononciation (§ 90): qui (qwi) devient ki, tout en continuant à s'écrire qui. Ultérieurement le cas régime cui est aussi devenu ki, et on l'a écrit comme qui sujet.

Exemples d'emplois périmés de qui régime ou cui : l'ancienne langue disait « vous cui onc ne sus mentir (à qui) ; celui cui ou qui j'attendais (que) ; Dieu cui nons est delectables (de qui le nom). »

185. Par analogie avec le pronom relatif, auquel ils sont très fréquemment unis, les démonstratifs latins ille, iste, avaient pris au singulier 1° un nominatif masculin identique à celui du pluriel, 2° un cas régime masculin en -ui s'ajoutant à leur cas régime normal, et, comme pendant, un cas régime féminin en -ei, substitué au datif populaire en -ae ¹. En outre le génitif pluriel illorum s'était conservé avec la valeur d'un génitif et d'un datif.

# Masculin.

# Nominatif singulier-pluriel.

illi, IL (pron.), li (art.); ecce isti, icist, cist; ecce illi, icil, cil.

Le pronom masculin il a pris une valeur neutre devant les impersonnels.

1. Les formes \*illui, \*illei ont été aussi expliquées ingénieusement par M. Antoine Thomas comme provenant de \*illo + ei, \*illae + ei, ei étant le datif du démonstratif is, et \*illo, \*illae des formes populaires du datif de ille.

Cas régime du singulier.

illo LE (art. et pron. ecce isto, icest, ecce illo, icel, procl.); CET; cel

(\*illūi LUI (pron. datif ecce\*istūi, ices- ecce \*illūi, ice- et accus.); tui, cestui; lui, CELUI illi, li (pron. datif proclit.).

Cas régime du pluriel.

les (art. et pron. ecce istos, icez, ecce illos, icels, illos procl.); cez, ces; cels, ceus els, eus

illorum', LEUR, génitif-datif.

A noter que, s'il y a une forme proclitique correspondant à chacun des accusatifs, illum et illos, le et les, il n'y a de forme tonique que pour illos: eus; illum avec l'accent tonique avait été remplacé par \*illui. De même, comme nous allons le voir, l'accusatif fémininsingulier illam avait été remplacé dans l'emploi tonique par \*illei.

# Féminin-singulier.

illa, ELLE (pron. suj. 2), | ecce ista, iceste, ecce illa, icèle, illa(m) | LA (art. et pron. cette; celle procl.) |

(\*illei | li (pron. dat. et ecce \*istei, ices- ecce \*illei, ice- acc.) | ti, cesti; li, celi |

illi, li (pron. datif proclit.).

1. Pour conserver au pluriel, comme au singulier, un cas régime distinct de l'accusatif, la langue ne pouvait prendre que le génitif; car le datif pluriel illis donnait la même forme qu'illos.

2. Elle (à la différence de elles) est toujours sujet en vieux français.

# Féminin-pluriel.

illas { ELLES, suj.-rég. { ecce istas, icestes, { ecce illas, icèles, } [LES]rég.procl. } cestes, cez, ces } celles illarum, gén.-dat. [LEUR].

On voit que, en vieux français, lui est essentiellement masculin, même comme datif. Comme accusatif (complément direct ou après préposition), il a pour correspondant féminin li (et non elle comme aujourd'hui); li, qui peut provenir du datif classique illi, masc. fém., ou de la forme féminine populaire \*illei, n'est des deux genres que comme datif, et dans l'emploi masculin il est toujours proclitique. — Les formes cestui, celui sont essentiellement aussi du masculin, et cesti, celi, du féminin, bien qu'on ait quelques exemples de cesti, celi masculins.

Nous avons mis entre crochets les féminins les, leur, qui ne viennent pas des formes latines correspondantes, mais qui sont des formes du masculin étendues au féminin. Sur les des deux genres, voy. § 15, I, exc. et 15, III, exc. Comme le datif singulier proclitique li, aujourd'hui disparu devant lui, était déjà des deux genres, l'unité de genre s'était étendue au datif pluriel.

Nous avons imprimé en capitales les formes qui se sont maintenues; comme dans la déclinaison masculine des noms et adjectifs, les cas sujets du singulier et du pluriel masculin ont ici disparu, à l'exception du pronom il, sur lequel voy. § 163. La forme cil s'est toutefois maintenue, concurremment avec celai, jusqu'au xvii° siècle.

Le datif masculin *li*, qui faisait double emploi avec l'une des valeurs de *lui*, a disparu comme inutile, et a entraîné le datif féminin identique, dont la perte a été compensée par une extension de la signification du datif masculin *lui*. Dans sa valeur d'accusatif, *lui* est resté exclusivement masculin.

L'ancienne déclinaison du pronom elle a été encore simplifiée par une assimilation du singulier à la déclinaison du pluriel: de même qu'on disait « elles sont venues » et « j'ai travaillé pour elles », on a dit aussi, à côté de « elle est venue »: « j'ai travaillé pour elle » au lieu de « pour li ».

Pour les autres démonstratifs, quand il y avait deux formes de cas régime, elles ont été réduites à une seule; au masculin, cet l'a emporté sur cettui et au contraire celui sur cel, ce qui s'explique par ce fait que les formes en -ui avaient surtout une valeur pronominale, et qu'entre les deux mots c'est le démonstratif issu de ecciste

qui s'est restreint à la valeur adjective.

Dans les emplois proclitiques du démonstratif ille, l'accent secondaire s'était porté sur la seconde syllabe, et la première voyelle, devenue atone, était tombée (§ 6); cette aphérèse s'est produite même dans \*illui, malgré la fréquence de son emploi avec l'accent tonique, et dans illorum, dont la forme leur comporte le traitement de l'o comme un o tonique. — Les autres démonstratifs s'employaient tantôt comme proclitiques, tantôt avec l'accent tonique, et la langue a longtemps hésité entre les formes avec un i initial (sur lequel voy. § 104, a) et les formes sans i.

L'article s'est parsois agglutiné au nom : hedera, ierre,

l'ierre, puis le lierre.

Sur l'opposition entre il, avec i, et els, elle, cels, cest, avec e, voy. § 38. Sur la réduction de cestes à cez, voy. § 7, a, 4°. Sur illos donnant les, et sur cet devenu ce devant consonne, § 15, III, exc. Sur du, des, au, aux, §§ 53 et 54.

Sur le démonstratif neutre ce, voy. § 145, b.

186. Les pronoms personnels autres que il n'offrent pas de difficultés. Les pronoms latins me, te, se, qui avaient un e long, par conséquent fermé, et qui s'employaient tantôt comme proclitiques, tantôt avec l'accent tonique, ont donné régulièrement en français deux formes chacun, me, te, se, proclitiques, et moi, toi, soi, toniques. Nos, vos auraient dû donner de même nous,

vous proclitiques, et neus, veus, toniques; mais la forme proclitique a prévalu, même sous l'accent principal, sur la forme tonique. Il faut noter que chacun de ces pronoms avait ajouté à sa valeur propre (accusatif pour le latin me, te, se, nominatif et accusatif pour nos, vos) la valeur d'un datif .— L'u long devenant régulièrement u français dans toutes les positions, le pronom latin tu n'a qu'une forme en français: tu.

Dans ego, le g intervocalique disparaît devant l'o (§ 95, 3°); ĕo tonique doit donner ieu ou ii, comme Deo a produit Dieu et Dié (§ 39); dans eo proclitique, l'accent secondaire glisse sur l'o (§ 5), qui devient e labial comme l'o du démonstratif illo, et l'e latin atone en hiatus devient g puis g, g, (§§ 67, 68); on aboutit ainsi à notre pronom g. Quant au pronom tonique, on le rencontre sous la forme g, où la forme phonétiquement régulière g a subi la contagion du pronom proclitique, qui commence par le son g.

187. Le masculin des possessifs meus, tuus, suus, appartient à la seconde déclinaison en us, dont le cas sujet singulier est identique en français au cas régime pluriel (§ 175), et non pas au cas sujet pluriel comme pour le relatif et les démonstratifs. D'autre part, lorsque ces pronoms et les formes meum, tuum, suum, mei, tui, sui, mea, tua, sua, sont employés comme proclitiques, l'accent secondaire glissant sur la seconde syl-

<sup>1.</sup> Les datifs latins m'thī, s'tbī, s'tbī, se terminant par un i long (§ 38), devaient donner mi, ti, si, formes qu'on rencontre dans les dialectes. Nous et vous peuvent aussi bien venir de nobis, vobis, que de nos, vos.

labe et l'e ou l'u de la première devenant atones et disparaissant, on obtient mos, tos, sos, puis mes, tes, ses (§ 15, III, exc.) pour le cas sujet singulier et le cas régime pluriel du masculin, mon, ton, son, pour le cas régime singulier, mi, ti, si pour le cas sujet pluriel, ma, ta, sa pour le cas unique du féminin singulier. Au féminin pluriel, il se produit la même assimilation que pour l'article illas (§ 185) avec le cas régime pluriel du masculin.

Pour le sujet masculin singulier on trouve en vieux français mis, tis, sis (à côté de mes, tes, ses), assimilation partielle avec le sujet pluriel mi, ti, si.

Quant aux formes toniques de ces mêmes pronoms, elles se rattachent toutes, pour le masculin, au cas régime singulier. Měum a donné mien (au lieu de mieu) par suite de la conservation exceptionnelle de la nasale finale (§ 76), et, par analogie avec la déclinaison masculine des noms et des adjectifs, on a dit aussi mien au cas sujet pluriel, et mien-s au cas sujet singulier et cas régime pluriel. Sur mien on a fait aussi le féminin mienne; mais il y avait en vieux français une forme tonique meie, moie, issue de mea (on attendrait mièe). — Tuum, suum, avec l'accent tonique, ont donné tuen, suen, puis, par analogie avec mien: tien, sien. — Tua, sua ont donné: toe, teue; soe, seue¹, formes qui de leur côté ont disparu devant des reformations analogiques.

<sup>1.</sup> En comparant toe à tuen d'une part, et d'autre part mien à moie, on voit que l'é fermé de tăum (= téom) s'était ouvert au masculin (è = ue), tandis que l'è ouvert de mèum s'était fermé au féminin (é = oi).



Les deux cas du masculin singulier, le nominatif masculin pluriel et le cas unique du féminin singulier s'étaient confondus pour noster et voster, puisque ces cas ne diffèrent que par la voyelle atone et qu'ils ont partout le même groupe de consonnes appelant impérieusement une voyelle d'appui. On avait donc à ces quatre cas nostre et vostre. Le cas régime pluriel masculin et le cas unique pluriel féminin ajoutaient un s: nostres, vostres, contractés, dans l'emploi proclitique, en noz, voz, puis nos, vos (§ 7, c, 1°, note 1), mais restés nostres, vostres dans l'emploi tonique: ils sont nôtres, ils sont vôtres.

Les Picards avaient greffé, sur les formes nos, vos, une déclinaison nouvelle de ces pronoms. L'identité du cas régime pluriel et du cas sujet singulier dans la déclinaison normale des adjectifs masculins avait amené l'emploi de nos, wos, qui viennent de l'accusatif pluriel, comme nominatif singulier. Puis, en supprimant s, on avait fabriqué un cas régime singulier, sujet pluriel, en même temps cas unique du féminin singulier; dans ces différentes fonctions, no, vo s'étaient substitués, comme formes proclitiques, à nostre, vostre.

188. Les pronoms indéfinis autre et nul avaient un cas régime en -ui: nous employons encore autrui, qui a conservé sa valeur de cas régime, mais nous avons perdu nului, qu'on rencontre encore au xvr siècle.

Les cas en s de nul (sujet singulier et régime pluriel) étaient régulièrement nus, car l appuyant produit un u semi-voyelle qui se fond avec l'u tonique (§ 56).

Nous avons signalé, § 38, le nominatif pluriel de

« tout »: tuit. Les noms de nombre deus et trois avaient un nominatif masculin sans s: dui et troi (d'abord trei), par analogie avec les nominatifs pluriels des noms et adjectifs masculins.

## LES VERBES

#### LES DÉPONENTS, LA VOIX PASSIVE

189. On ne peut pas dire que les vérbes déponents aient disparu, puisque les locutions verbales « il est né, il est mort » ont exactement conservé les formes déponentes du latin « natus est, mortuus est ». Et on pourrait dire que d'autres verbes, comme venir, arriver, etc., sont devenus déponents en français, puisque la conjugaison avec l'auxiliaire être est un reste évident de ce procédé latin de conjugaison ¹. Ce qui a disparu, ce sont les temps simples déponents. Déjà, comme le remarque Riemann, il existait dans le latin archaïque, à côté de la plupart des verbes déponents, des formes actives ayant le même sens que les formes déponentes, et le latin populaire a conservé et généralisé cette simplification, tout en maintenant pour certains verbes la forme déponente des temps composés.

Le besoin de simplification et la tendance analytique de la langue ont amené aussi la disparition des temps simples de la voix passive. Si les temps simples s'étaient

<sup>1.</sup> En latin plusieurs verbes n'étaient déponents qu'au parfait et aux temps qui s'y rattachent (ausus sum pour audere). On les appelait semī-déponents.

maintenus, l'application rigoureuse des lois phonétiques aurait abouti aux formes suivantes pour le présent passif d'aimer: j'ambre, tu amers, il amère, nous amambre, vous amamme, ils amantre.

Dans la constitution d'une voix passive entièrement formée de temps composés, le participe passé passif a pris la valeur d'un participe présent passif, qu'il avait déjà dans certaines constructions latines, de telle sorte qu'un même participe peut avoir une double valeur: « il est blessé par sa chaussure (= sa chaussure le blesse), l'action est présente; — il est blessé au pied, l'action est passée ». Dans la seconde phrase, on n'a pas un temps passif du verbe blesser, avec l'auxiliaire « être », mais le verbe « être » suivi du participe passé employé adjectivement; il en est d'ailleurs souvent ainsi lorsque l'idée de la voix passive n'est pas précisée par le complément. La conjugaison passive peut prendre dans certains cas la forme pronominale: la pièce se joue tous les soirs = est jouée tous les soirs; elle s'est beaucoup jouée = elle a été beaucoup jouée.

# LES TEMPS COMPOSÉS, TEMPS SUBSTITUÉS ET TEMPS NOUVEAUX. — LES TEMPS DISPARUS

190. Ce qui caractérise principalement la conjugaison française comparée à la conjugaison latine, c'est le développement des temps composés. La tendance analytique de la langue, jointe à l'analogie de la voix passive et de la conjugaison déponente, a introduit des formes composées dans tous les verbes 1° pour les temps qui avaient cette forme dans les déponents et les passifs

latins, 2° pour le futur. La formation du nouveau futur a eu pour conséquence la création d'un temps nouveau, dit *conditionnel*, et il est résulté d'autres temps nouveaux de la simple juxtaposition du participe passé et des différents temps de l'auxiliaire.

La création des formes composées n'entraîne pas en quelque sorte de plein droit la disparition des formes simples correspondantes, puisque le prétérit latin s'est conservé jusqu'à nos jours, bien que fort discrédité dans la langue courante, à côté du passé composé<sup>1</sup>, ce qui nous a permis de différencier, comme les Grecs, l'aoriste du parfait. Ont seulement disparu les temps simples qui pouvaient se confondre partiellement avec d'autres par suite de l'application des lois phonétiques. Ainsi la 3º personne du pluriel du plus-que-parfait cantarant avait donné le même mot « chantèrent » que le prétérit cantarunt (§ 7, b), « ouirent » correspond à la sois à audirant et à audirant; aussi ne trouvet-on que de rares traces du plus-que-parfait simple, dans nos plus anciens textes, où il a d'ailleurs la valeur d'un prétérit (chantére = chanta). Le futur antérieur latin et le prétérit du subjonctif, à cette même personne du pluriel, cantarint, devaient se confondre aussi avec le prétérit et le plus-que-parfait simple, et, à la 1er personne, cantaro, cantarim, avec l'infinitif; ils ont complètement disparu. dès le début, devant les formes composées.

L'auxiliaire au passé simple ou composé a formé un temps nouveau, le passé antérieur: « quand j'eus fini » ou « quand j'ai eu fini ».

Notre futur, soudé dès nos plus anciens textes, se compose de l'infinitif préposé à l'indicatif présent de

1. En latin, la coexistence d'une forme déponente composée et d'une forme active ne se constate que pour quelques impersonnels: licuit et licitum est par exemple.

l'auxiliaire avoir (en apparence à la flexion seulement de cet auxiliaire pour les deux premières personnes du pluriel '): je chanterai équivaut à « j'ai à chanter ». La création d'une forme composée pour le futur était particulièrement utile, car à certaines personnes le futur simple du latin devait se confondre phonétiquement avec le prétérit de l'indicatif, avec l'indicatif présent, avec le subjonctif présent: le futur cantabit devenait semblable au prétérit cantavit (§ 93), le futur scribes, scribet devait donner tu écris, il écrit, exactement comme l'indicatif présent scribis, scribit; enfin, dès le latin, la première personne, scribam (français écrive), était à la fois un futur de l'indicatif et un subjonctif présent.

En créant la forme cantare-habet, la langue a été amenée à créer aussi la forme cantare-habebat, devenue « il chanterait ». Elle obtenait ainsi un temps nouveau, que le latin exprimait par des périphrases, le futur dans le passé; on se rendra compte de la signification propre de ce temps, signification qui n'a pas disparu devant la valeur modale dégagée ultérieurement, si l'on compare « je sais qu'il chantera » et « je savais qu'il chanterait ».

191. Tandis que l'imparfait de l'indicatif s'est maintenu, l'imparfait latin du subjonctif, à la première personne, cantare(m), se confondait avec l'infinitif cantare (§ 76); à la 3° personne du pluriel, cantarent, il devait se confondre avec le prétérit, cantarunt, et avec le

<sup>1. \*</sup>Portare-habumus, portarauumus, où au est atone, s'est contracté en porterons (Voy. § 196, n. 1).

nouveau futur cantar (hab) emus, cantar (hab) etis, aux deux autres personnes du pluriel cantaremus, cantaretis. Aussi a-t-il été remplacé, mais non pas par un temps composé, par un autre temps simple, le plus-que-parfait du subjonctif, qui pouvait subir ce changement de valeur, étant lui-même remplaçable par un plus-que-parfait composé.

Les impératifs futurs amato, scribito, audito, et les pluriels de l'impératif présent amate, scribite, audite auraient donné aimé, écrit, oui, exactement comme les participes passés. L'impératif futur, peu utile, a complètement disparu; l'impératif présent est en réalité un futur (bien que le latin distinguât ces deux temps), puisqu'on ne peut ordonner qu'une action future. Le singulier de cet impératif s'est conservé; le pluriel est aujourd'hui semblable à l'indicatif présent sauf dans ayez, soyez, sachez, veuillez, voy. §§ 224 et suivants.

En joignant l'impératif de l'auxiliaire au participe passé, on obtient un temps nouveau que les grammaires appellent *impératif passé*, dénomination contradictoire dans ses termes puisqu'on ne peut pas commander dans le passé; c'est en réalité un futur antérieur de l'impératif: « aie fini quand je reviendrai ».

Le supin — amatu(m), scriptu(m), auditu(m), — qui, sous ses deux formes, en um et en u, se serait confondu avec le participe passé, a disparu. Ce mode peut d'ailleurs être facilement remplacé par l'infinitif.

Le gérondif s'est maintenu, bien que beaucoup de grammaires semblent l'ignorer; il s'est seulement confondu pour la forme avec le participe présent: cantando et cantante(m) devaient se rejoindre en français, puisque, après la chute de la voyelle atone, le d de cantando, devenu final, devait se changer en t (§ 141). Après la préposition en, dans « en chantant », on a non pas le participe présent (= qui chante), mais le gérondif, sorte de cas régime de l'infinitif.

Le participe passé actif, que possédaient seuls en principe les déponents latins, — nato, né (doublé par étant né), — a pu être attribué aux autres verbes, sous forme de temps composé, grâce à l'auxiliaire avoir: ayant dormi. — Le participe futur a disparu; nous exprimons l'idée, bien rarement, à l'aide de l'auxiliaire devoir: « devant chanter ».

Le temps composé s'est substitué, pour l'infinitif passé, au temps simple, qui se confondait avec le plusque-parfait du subjonctif: cantasse, audisse = cantasse(m), audisse(m).

## Infinitif.

192. Les désinences de l'infinitif latin étaient :

Les désinences françaises correspondantes sont très régulièrement: -er; -eir puis -oir; -ir; -re.

Esse, posse et velle, qui auraient produit es, pos et vel, avaient été refaits en \*essère, \*potère, \*volère.

1. En réalité, l'ā, l'ē et l'ī de cantare, debere, audire, faisaient partie du radical latin, mais ils étaient sentis comme partie intégrante de la flexion. L'observation s'applique aux désinences des autres temps.

193. Les verbes de la 1<sup>re</sup> conjugaison dont le radical contenait une palatale avaient l'infinitif en -ier au lieu de -er (§ 25): aidier, d'adiutare, vengier, de vindicare. Les verbes dont la désinence-ier était précédée d'une chuintante, comme vengier, ont perdu régulièrement l'i de la diphtongue ié (§ 26), et le changement de vengier en venger a entratné celui d'aidier en aider, etc.

Cette conjugaison s'est augmentée des verbes puer (§ 194), secouer et tisser (§ 195, b), tousser substitué à toussir au xvi° siècle, et de quelques autres, sans parler des nombreux verbes en -er de formation française.

194. Les verbes de la seconde conjugaison, en -ēre, dont le radical contenait une palatale, devaient avoir l'infinitif en -ir (§ 25), au lieu de -oir: gésir, de jacere; moisir, de mucere. Plusieurs de ces infinitifs ont été refaits par analogie: « nuisir » en nuire, « taisir » en taire, « plaisir » en plaire, mais nous avons conservé plaisir comme substantif, de même que loisir (licere), complètement disparu comme verbe.

Plusieurs autres verbes en -ēre, exprimant un état ou une mise en état, étaient devenus des verbes en -ire: \*putrire, pourrir; \*gaudire, jouir; \*implire, emplir; \*putire, puir (encore il put dans les Femmes Savantes), etc. Après l'amuïssement du t de il put, et de l'e labial des formes telles que il sue, il tue, les verbes puir, suer, tuer, se ressemblaient dans tout l'indicatif présent, comme déjà à l'imparsait et au participe présent; on a complété la ressemblance, d'où: puer, il pue.

On a tenir au lieu de « tenoir » (tenēre), d'après venir. Plusieurs verbes en -ēre étaient devenus des verbes en -ēre dans le latin populaire: \*ridēre, \*mordēre, rire, mordre, et non rioir, mourdoir; on a l'assimilation inverse pour choir (§ 195, a).

195. Les verbes en -ëre étaient des proparoxytons, dont la dernière syllabe avait un accent secondaire (§ 3). D'ail-

leurs, le r de la désinence formait avec la consonne finale du radical un groupe de consonnes qui appelait nécessairement une voyelle d'appui (§ 7, c, 1°), sauf toutefois quand la consonne finale du radical était elle-même un r: les deux r de quaerere n'exigent pas plus une voyelle de soutien que ceux de carrum, char, et par conséquent l'e final de la vieille forme française querre ne peut s'expliquer que par l'accent secondaire du proparoxyton, si le verbe a gardé assez longtemps sa pénultième, ou par l'analogie des nombreux verbes où -ëre était précédé d'une autre consonne que r. Sur faire, dire, cuire, duire, voy. § 110, a. — L'analogie des inchoatifs en -ir explique beneir sans e (cf. § 6 bis).

a. — Plusieurs infinitifs en -re sont ultérieurement devenus des infinitifs en -ir, on a eu courir, quérir, au lieu de « courre, querre ». Quelques verbes avaient changé -ĕre en -ire dès le latin populaire: \*tradire, trahir, \*fodire, fouir, etc. \*Fallire a produit falir (ultérieurement faillir, § 203, b), à côté duquel on a de bonne heure faloir (écrit aujour-d'hui falloir), correspondant à il faut au sens impersonnel, par analogie avec valoir (valēre) correspondant à il vaut.

Dès le latin populaire cadëre était devenu \*cadēre, d'où choir; sapēre: \*sapēre, d'où savoir; recipēre: \*recipēre, d'où recevoir (à côté de reçoivre en vieux français). Cf., à l'inverse, § 194, les verbes en -ēre transformés en verbes en -ēre.

b. — Des deux verbes secourre, l'un, venant de succurrere a naturellement suivi le sort du simple courre (ci-dessus, a); l'autre, venant de succutere, et qui faisait régulièrement « nous secouons, vous secouez, ils secouent, secouant, je secouais, tu secouais, etc. », a été assimilé pour toutes ses formes, notamment pour l'infinitif, aux verbes louer, jouer (§ 212, note).

De même, le verbe texère, qui était devenu régulièrement tistre (ci-dessous, c) et dont les formes accentuées sur la

flexion étaient tissons, tissant, tissait (d'abord teissons, etc.) est représenté aujourd'hui par l'infinitif resait tisser.

c. — La chute de la pénultième atone de -ère a amené le r au contact de la consonne finale du radical, et il a pu en résulter des groupes de consonnes offrant des difficultés spéciales de prononciation. Ainsi s'exquent le t et le d introduits dans naistre, conoistre, cousdre, mouldre (§ 114), t et d qu'on ne retrouve pas dans naissant (§ 102), cousant, moulant, tandis que le t et le d latins de mordre, perdre, répondre, vendre, mettre, se retrouvent dans toute la conjugaison de ces verbes ; on avait même des infinitifs en -bre (§ 114). Les infinitifs écrivre, boivre (avec le même radical que dans ils écrivent, ils boivent) ont été refaits par analogie avec dire, croire, etc.

Sur les infinitifs en -aindre, -eindre, -oindre, sur sourdre, et les anciens infinitifs veintre et tortre, devenus ultérieurement vaincre, tordre, voy. § 110, b. Sur résoudre, voy. § 114. La dentale précédant re de tordre et de sourdre n'a de raison phonétique qu'à l'infinitif et aux temps qui en dérivent, mais elle s'est propagée aux autres temps, par analogie avec les verbes tels que mordre, perdre, où elle appartient au radical latin; de

<sup>1.</sup> Le d de prendre, latin prendere, aurait dû se maintenir aussi; mais ce verbe a refait son radical, sauf au singulier de l'indicatif présent, sur celui de tenir, ten-. On a dit « nous prenons, ils prènent » par analogie avec nous tenons, ils tiènent; ces verbes se ressemblaient à la 1<sup>re</sup> personne de l'indicatif présent (§ 203, c). On a d'ailleurs conservé jusqu'au xv1° siècle les deux formes: prendons et prenons.

même pondre (ponere) a pris partout le radical pond au lieu de pon: pondant au lieu de ponant.

- d. Il y a lieu de remarquer que, parmi les infinitifs à dentale intercalée dont nous venons de parler, nattre, pattre, connaître, paraître sont des formes inchoatives, semblables à ce qu'aurait été emplistre, emplitre, au lieu de emplir, si les verbes latins qui ont constitué la conjugaison française inchoative avaient reçu aussi la forme inchoative à l'infinitif. Pour avoir le radical latin primitif de \*nascere, pascere, noscere (d'abord gnoscere), \*parescere, il faut défalquer la syllabe sce; c'est le radical non-inchoatif qu'on retrouve au prétérit et au participe passé, sauf dans le prétérit refait nasquit (§ 242, Rem.).
- e. Dans les verbes en -re qui ont un double radical à l'indicatif présent (§ 206), c'est naturellement le radical tonique qu'on a à l'infinitif: boivre (plus tard boire, cidessus c) et non bevre.

#### Futur et conditionnel.

- 196. Nous avons vu (§ 190) comment se sont formés le futur et le conditionnel français. Le futur se termine par l'indicatif présent du verbe avoir (réduit à sa flexion pour les deux premières personnes du pluriel) et le conditionnel par les flexions de l'imparfait du verbe avoir, qui sont celles de tous les imparfaits 1. Mais que devient l'infinitif dans ces formes composées? Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer:
- 1. Dans portarabemus, portarabetis et dans portarabebam, etc., -ab- atone a dù devenir au avant de disparattre, comme dans parabolare, paraulare, parler. Cf. § 190, seconde note.

-are et -arabet (-are habet)
-ire et -irabet
-ĕre et -erabet
-ĕre et -erabet

La voyelle  $\check{e}$  des infinitifs en - $\check{e}re$  continue à être atone. Les voyelles a,  $\check{e}$ , i, qui donnent dans les infinitifs français les toniques  $\acute{e}$ , oi, i, deviennent atones, la première doit être remplacée par un e labial (§ 7, a), et les deux autres doivent disparaître (§ 6). On obtient donc comme désinences françaises:  $1^{\bullet}$ -er $a^{\dagger}$ ,  $2^{\bullet}$ -ra avec effacement complet de oi ou i de l'infinitif.

a. — Naturellement, dans les verbes en -re, on retrouvera au futur les consonnes de transition t ou d que nous avons vu s'introduire entre la consonne finale du radical et le r de l'infinitif (§ 195, c): naître et naîtra, coudre et coudra, etc.

Dans les verbes en -oir et en -ir, il peut se faire qu'après la chute de la voyelle de l'infinitif le r du futur se trouve en contact avec une consonne finale de radical qui exige aussi l'intercalation d'une dentale : val-oir, val-ra, valdra (vaudra)²; ven-ir, ven'-ra, vendra (puis viendra par analogie avec vient); vieux français eiss-ir (l. exire), eis-ra, eistra; fal-ir (faillir) ou fal-oir, fal-ra, faldra (faudra), voy. ci-dessous d. De ces futurs avec dentale intercalée, la langue peut tirer de nouveaux infinitifs en -re: d'après viendra, le peuple dit

<sup>1.</sup> En dehors des vers, l'e des désinences -era, -erait, etc., no se prononce plus que lorsqu'il est précédé de deux consonnes (§ 58, III, b) et aussi devant -rions. -riez alors même qu'il n'est précédé que d'une seule consonne (§ 58, III, d).

<sup>2.</sup> Les vieux verbes douloir, souloir, faisaient aussi doudra, soudra.

viendre au lieu de venir; d'après faudra, on a dit faudre au lieu de faillir, etc. (le classique fallère aurait pu produire faudre).

- b.—Les exemples qui précèdent nous montrent une consonne nouvelle, une dentale, s'introduisant au futur; en revanche, quand la consonne finale du radical latin, dans un verbe en -ēre ou en -īre, était une dentale non appuyée comme dans aud-ire, vid-ere, cette consonne a disparu devant la tonique à l'infinitif et s'est assimilée au r du futur (§ 97, 1°, c); de là : ve-oir (aujourd'hui voir) et ver-ra; ou-ir et or-ra¹. De même le futur de asse-oir était asserra, celui de che-oir : cherra. On a conservé verra, mais pourverra est devenu pourvoira d'après l'infinitif, asserra a été refait en assiéra d'après il assiet (cf. ci-dessus vendra, de venir, refait en viendra), et en assoira d'après l'infinitif.
- c. Il arrive que l'infinitif de nos verbes en -re, latin -ĕre, se retrouve intégralement au futur: prendre et prendra; conduire et conduira. Toutefois, dans les verbes en -ĕre dont la voyelle radicale était libre, cette voyelle devait souvent aboutir en français à deux sons différents à l'infinitif, où elle est tonique, et au futur, où elle est semi-tonique. Credere == croire; credere habet == crerra, refait plus tard en croira d'après l'infinitif. Sur ces différences possibles entre le radical tonique et le radical semi-tonique, voyez notamment § 211.
- d. Quoiqu'atone au futur, l'i de l'infinitif des verbes inchoatifs y a été maintenu pour représenter en quelque sorte l'i de la syllabe inchoative qu'on fai-

<sup>1.</sup> Pour la différence des voyelles ou (dans ouïr) et o (dans orra), voy. § 14.

<sup>2.</sup> Voy. aussi assira, § 220.

sait entendre dans les autres formes de ces verbes. Parmi les autres verbes en -ir, à côté des futurs réguliers orra (d'ouïr), mourra, couvrera, de couvrir, (avec e d'appui après le groupe de consonnes), on trouve de bonne heure des futurs resaits sur l'infinitif: mentira, partira, couvrira, etc.

Les verbes en -ir dont le radical se termine aujourd'hut par l, salir, pâlir, sont des inchoatifs dont le futur a toujours été en -ira.

Ceux des verbes non-inchoatifs en -ir dont le radical se terminait par un l, aujourd'hui toujours mouillé<sup>1</sup>, avaient intercalé un d entre ce l et le r du futur (ci-dessus, a); on avait donc, après vocalisation du l, les formes suivantes : cueillir, cueudra; saillir, saudra; faillir (ou faloir, § 195, a), faudra. La forme faudra s'est maintenue dans le sens attribué à la forme falloir de l'infinitif; mais ailleurs le futur de ces verbes a été refait, et la langue a hésité entre la désinence en -ira et la désinence en -era (comme dans travaillera, de la 1<sup>re</sup> conjugaison): Ménage soutenait cueillera et Vaugelas cueillira; on dit saillira, assaillira, faillira, on a hésité entre défaillira et défaillera, tressaillira et tressaillera. Boudra a été refait en bouillira.

- e. A côté de devra, futur régulier de devoir, on a aura, saura, pour avoir, savoir. Comme l'u et le v s'écrivent de même dans les anciens textes, on est mal renseigné sur la prononciation de ces formes en vieux français. Au xvi° siècle on hésitait entre avra, ara et aura. Théodore de Bèze considérait la prononciation qui a prévalu comme nouvelle, ce qui est invraisemblable, car on ne voit pas comment avra aurait pu devenir tardivement aura. Il est probable que les deux formes ont coexisté anciennement, cf. § 97, 1°, b; pour la consonne labiale placée après a semi-tonique et
  - 1. Sur la mouillure de l à l'infinitif, voy. § 203, b.

devant r, la langue a pu hésiter entre w et v (cf. aurone et avril), d'où d'une part awra, puis 6ra, écrits aura, d'autre part avra, qui a succombé; ara, plus rare, paraît dialectal. Avra pourrait aussi être une forme refaite, d'après devra.

- f. Pour la première conjugaison, l'e de la désinence -era a généralement disparu de la prononciation après une voyelle; on prononce payera ou patra (§ 58, II, n.), mais on ne fait jamais entendre l'e d'emploiera, priera, etc. Envoiera était la seule forme correcte au xvii et au xviii siècle, on condamnait enverra qui est ou une reformation grossière d'après verra, ou une transformation de l'ancien envwèra par absorption de w comme dans les cas signalés § 23, b, exc. En vieux français durera était devenu « durra ». livrera « liverra », donera « donra » et « dorra », c'est-àdire 1º que les deux r se réunissaient quand le radical se terminait par cette consonne, 2º que le n final du radical, après chute de l'e. s'assimilait au r de la flexion. Mais tous ces futurs ont été refaits par analogie et ont retrouvé leur forme première. Le verbe laisser passait pour avoir deux futurs: laissera, et lairra encore employé par Corneille; en réalité lairra ou laira était le futur d'un verbe laire, de même signification et d'origine inconnue (on trouve laier pour l'infinitif, mais l'indicatif présent était « il lait »).
- g. La forme régulière du futur d'estre était estra (cidessus, a), mais pour ce seul verbe on a conservé pendant quelque temps le futur simple latin, ĕrit, sous la forme iert (ert dans l'emploi proclitique). Une troisième forme, celle qui a prévalu, sera, est plus difficile à expliquer; on a dû la tirer de sont d'après l'analogie de feront à côté de font.

<sup>1.</sup> Sur l'e de feront, voy. § 30, exc.

#### Le présent de l'indicatif.

197. Les désinences considérées comme flexions dans le latin populaire pour les diverses conjugaisons étaient les suivantes :

| ı. | -0    | -eo   | -o ou -io     | -io    |
|----|-------|-------|---------------|--------|
| 2. | -as   | -es   | -is           | -is    |
| 3. | -at   | -et   | -it           | -it    |
| I. | -amus | -emus | -ĭmus         | -imus  |
|    | -atis | -etis | -ĭtis         | -itis  |
| 3. | -ant  | -ent  | -unt ou -iunt | -iunt. |

On voit par ce tableau qu'aux deux premières personnes du pluriel l'accent était sur le radical dans une seule conjugaison, il nous en reste les secondes personnes vous faites, vous dires (cf. § 128, note); les premières nous faimes, nous dimes, ont été de bonne heure remplacées par les formes analogiques actuelles; on dit également vous redites, mais les autres composés de dire ont, à cette personne aussi, une forme analogique: vous prédisez.

#### UNIFICATION DU PLURIEL.

198. Phonétiquement (§ 50), les flexions françaises toniques des premières personnes du pluriel auraient dû être -ains, -eins, -ins. Mais dès les plus anciens textes on a la flexion uniforme -ons, empruntée selon toute vraisemblance au verbe esse: en effet sămus a donné régulièrement sons, à côté de quoi on a la forme analogique sommes (voy. la note du § 199), qui a prévalu pour le verbe être.

<sup>1.</sup> Voy. § 192, note.

- 199. Les flexions toniques -atis, -etis, -itis, devaient donner régulièrement (§§ 12, 20 et 25): -ez (-iez après palatale), -eiz (puis -oiz), -iz. La flexion -iz existe dans les dialectes, mais a été remplacée de très bonne heure dans le français propre par -eiz, -oiz, qui lui-même s'est effacé plus tard devant -ez. Comme d'autre part -iez s'est assimilé a -ez dans aidiez, etc., aussi bien que -ier à -er (§ 193), on aboutit, pour la seconde personne du pluriel, à une flexion uniforme, sauf que estis du verbe esse donne estes, êtes 1.
- 200. A la 3° personne du pluriel, -ant, -ent, -unt se confondent (§ 7, b) sous la forme française -ent. Cf. § 75. Toutefois, comme -iunt de la 3° conjugaison s'était réduit à -unt en latin populaire, et comme habent s'était vraisemblablement assimilé à sunt, on avait, pour les verbes faire et avoir, les formes \*habunt et \*facunt, qui ont produit régulièrement ont et font (§ 39), semblables à sont. Pour une raison inconnue, le d intervocalique de vadere était tombé dès le latin populaire, de telle sorte que \*vaunt a donné vont. Lorsque la voyelle du radical n'est pas a, la désinence -unt se maintient sous la forme -ent, et le c\* qui précède tombe régulièrement: dicunt, dient; cf. § 222, b.

Sous réserve des quelques exceptions signalées, on

<sup>1.</sup> On attendrait ez (cf. eccistos donnant cez, ces); mais le latin populaire \*esumus, \*esmus, à côté de sumus, avait produit esmes, avec un e appelé par le groupe de consonnes sm; sommes (au lieu de sons) et estes proviennent sans doute d'une analogie avec esmes.

peut donc dire que, au pluriel de l'indicatif présent, les quatre conjugaisons latines se sont réduites à une seule, avec les flexions -ons, -ez, -ent.

# SINGULIER. — RÉDUCTION DES SECONDES ET TROISIÈMES PERSONNES A DEUX TYPES.

201. Aux secondes et troisièmes personnes du singulier, l'a atone doit être remplacé par un e labial, et les autres voyelles atones tombent; d'autre part après la chute des atones le t des désinences latines -et, -it, se trouve appuyé par la consonne finale du radical, et se conserve à ce titre, tandis qu'à la 1<sup>re</sup> conjugaison, où l'atone persiste, il est isolé et il disparaît au xm<sup>e</sup> siècle (§ 137). De là: tu chant-es, il chant-e, et tu vien-s, il vien-t. Notons seulement que, lorsque le radical des verbes des 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> conjugaisons latines se termine par un groupe de consonnes appelant une voyelle d'appui, les désinences françaises de ces conjugaisons ne se distinguent plus de celles de la première: tu ouvres, il ouvre .comme tu chantes, il chante.

La 3° personne sans e labial se termine toujours par t, et c'est un t qu'on prononce en liaison (cette remarque s'applique au subjonctif primitif de la 1° conjugaison, § 215, note). Les graphies il vend, il convainc sont détestables. D'autre part, la consonne qui précède immédiatement la consonne de flexion tombe ou se vocalise comme appuyante ou médiale de groupe, dans les conditions indiquées §§ 98 et 105: tu vals, vaus, il valt, vaut. « Tu mords, tu vaincs » sont de mauvaises graphies, comme serait « tu dorms »; Racine

écrivait: tu prens. — On a le radical complet au pluriel, devant les flexions commençant par une voyelle.

Les formes latines es, est, du verbe esse, avaient donné régulièrement tu iés (tu es dans l'emploi proclitique), il est, devenu ét, mais que nous continuons à écrire avec une s muette. — Le c final du radical latin de placere, tacere, était devenu is devant e (§ 94, note 2), de là : il plaist, plaît, il taist, taît. Cf. § 126.

#### LA PREMIÈRE PERSONNE DU SINGULIER.

202. A la 1<sup>re</sup> personne du singulier, aucune conjugaison n'a d'a dans sa flexion atone, si bien que la flexion tombe partout: je chant, comme je pert (§ 204, a) de perdre. Sur la chute du c de dico, conduco, vieux fr. je di, je condu, voy. § 222, b.

On a un e final quand le verbe, quelle que soit sa conjugaison, a son radical terminé par un groupe de consonnes appelant une voyelle d'appui : je livre comme j'offre. Dans les autres verbes, la 1<sup>re</sup> personne a pris ultérieurement un e pour la première conjugaison par analogie avec la seconde et la troisième personnes, et a pris un s pour les autres conjugaisons par analogie avec un certain nombre de verbes dont le radical se terminait régulièrement par cette consonne (et avec les verbes de la conjugaison inchoative). Nous trouverons aussi un s analogique à la première personne de plusieurs autres temps.

203. a. — Dans les verbes latins dont la 1<sup>re</sup> personne est en -eo ou -io, l'e ou i en hiatus, qui produit régulièrement un ye, peut amener certaines modifications du radi-

cal à cette personne. On retrouve le ye dans j'ai (\*aio pour habeo, § 92, b) à côté de tu as, il a (§§ 17, et 147, d), dans je sai à côté de tu sés, il sét (quand la diphtongue ai a été prononcée comme é, on a uniformisé l'orthographe, et nous écrivons ai dans ces trois personnes du verbe savoir); \*morio a donné je muir, à côté de tu meurs, il meurt; \*possio ou \*poteo: je puis, à côté de tu peus (potes), il peut; audio a donné j'oi, à côté de tu os, il ot, du verbe our. Sĕdeo a dù donner je si (cf. mi, de mĕdio), refait en je sié d'après tu siés, il siét (§ 209, c); d'autre part, malgré l'absence d'exemples au moyen âge, il semble qu'on ait refait tout le temps d'après la 1<sup>20</sup> personne en i; Thomas Corneille conjuguait au présent de l'indicatif: je m'assis, tu t'assis, etc., Cf. les formes du subjonctif, § 220.

b. — Le ye après l a mouillé cette consonne: bullio, je bouil; valeo, je vail; salio, je sail. Dans le latin populaire plusieurs verbes avaient -io à la 1<sup>re</sup> personne au lieu de -o classique: \*voleo, je veuil, \*fallio, je fail; \*collio¹, je cueil; \*solio pour soluo, je soil, seuil. Le l mouillé de ces formes s'est introduit dans les infinitifs en -ir « bouillir, saillir, faillir », au lieu de boulir, salir, failir (comp. faloir) et dans tous les autres temps et personnes de ces trois verbes² sauf à la 2° et 3° personnes de l'indicatif présent.

On conjuguait:

je bouil, tu bous, il bout je cueil, tu queus, il queut j'assoil, tu assous (absous), il assout je défail, tu défaus, il défaut je veuil, tu veus 3, il veut je tressail, tu tressaus, il tressaut je vail, tu vaus 3, il vaut j'assail, tu assaus, il assaut.

Ces formes correspondaient à des futurs en -dra (§ 196, d).

 Ou mieux \*colio, pour expliquer la diphtongaison de la voyelle tonique. Le g de colligo était régulièrement tombé (§ 95, 3°).

 Pour bouillir et saillir on avait régulièrement l mouillé à l'imparfait, au subjonctif présent et au participe présent.

3. Sur l'x de veux, vaux, voy. § 182, note 1.

Je bouil, je vail, j'assoil, je veuil¹ ont été refaits d'après les deux autres personnes. Je tressail, agrémenté d'un e final, — comme je conseil, je travail, de la 1º conjugaison, sont devenus je conseille, je travaille, — a engendré tu tressailles, il tressaille. On a refait aussi l'indicatif présent des autres verbes, — par exemple il défaille, — bien que les formes refaites soient parfois suspectes aux puristes, qui n'oseraient pourtant pas dire : il défaut, il assaut.

c. — Le ye de la désinence -eo, -io, avait mouillé n comme l, et on a dit « je vieign, je tieign ». Dans le verbe donare, donner, une forme \*donio a produit doign, et, avec s analogique, doins, forme très ancienne. \*Prendio, de prendere, a produit preign (cf. Burgundia, § 101).

Le même ye, précédé de t appuyé ou de c (§ 100) a produit 's (écrit z), puis s; \*cumin(i)tio (de cum-initiare) a donné commenz, changé en commence d'après tu commences; sentio a donné je senz, je sens; facio: je faz (devenu je fais d'après tu fais); on a dù avoir aussi je plaz, de plaire, je taz, de taire, je noz, de nuisir (nuire).

Le ye, précédé d'une labiale ou de d appuyé, aurait dû produire une désinence en -che ou -ge; mais cette désinence ne se rencontre qu'au subjonctif présent. A l'indicatif, dès les textes les plus anciens, on a des formes analogiques. Quant à la forme sache dans « je ne sache pas que », elle est toujours accompagnée de la négation, ce qui en marque l'origine; elle est tirée de la locution « que je sache » employée après une proposition négative, et où sache est un subjonctif: « il n'est pas venu, que je sache » a engendré « je ne sache pas qu'il soit venu ».

- 204. a. Conformément à la loi phonétique du § 137, la consonne finale du radical, quand c'était une sonore, s'est changée en la sourde correspondante au moment de
- 1. Les vieux verbes douloir, souloir faisaient aussi : je deuli (doleo), tu deus, il deut; je seuil (soleo), tu seus, il seut.

la chute de l'o atone qui suivait: \*commando est devenu je commant, en attendant la forme assimilée je commande; vendo est devenu je vent, en attendant la forme assimilée je vens (nous écrivons je vends, § 201); levo a donné je lief, devenu liève d'après tu lièves, etc. Cf. § 209, c.

- b. D'après les lois phonétiques (§§ 39-41), l'o atone aurait dû, dans certains cas, se joindre comme semi-voyelle à la voyelle du radical (prēco, prieu, comme grēco, grieu), mais dès les plus anciens textes on trouve habituellement dans ce cas des formes analogiques.
- c. Les premières personnes les plus extraordinaires sont: je trais, de trouver; je pruis, de prouver; je rais, du vieux verbe rouver (rogare); je vois, plus tard je vais (§ 14), latin vado¹, à côté de tu vas², il va (§ 17). Pour pröbo et les verbes analogues on attendrait je prueu, et pour vado, devenu vao (cf. vadunt devenu vaunt, § 200): je vo. Le ye + s ajouté à ces formes peut provenir d'une analogie avec je puis (avec conois pour vois), analogie qui se comprend bien pour les verbes tels que prouver, qui, comme pouvoir, ont eu à la seconde et à la troisième personnes: je pruis est à tu preuves ce que je pais est à tu peus. Le v de rouver provient aussi d'une analogie (avec prouver).

Sur je suis, du verbe être et du verbe suivre, voy. § 40.

Sur l'indicatif présent des verbes lire, sourdre, essuyer, conduire, voy. § 222.

1. Sto (de stare, v. fr. ester, se tenir debout, demeurer) a subi l'influence analogique de vado, qui exprime l'idée contraire; de là j'estois, tu estas, il esta. Stas devait donner estés (a tonique libre), comme es : iés (§ 201).

2. Le peuple dit je vas par analogie avec tu vas, comme nous disons je peux (aussi bien que je puis) par analogie avec tu peux. Au xvii siècle, toute la Cour disait je vas.

#### LES DÉSINENCES INCHOATIVES.

205. Avant de passer à l'étude de la conjugaison de l'indicatif présent à double radical, il nous reste à voir les formes inchoatives de ce temps. La syllabe inchoative -isc- avait l'i long en latin vulgaire, et cet i portait l'accent à toutes les personnes: implisco, impliscis, impliscit, impliscimus, impliscitis, impliscunt; mais la première et la seconde personnes du pluriel ont été refaites par analogie, d'où: nous emplissons, vous emplissez, au lieu de: nous emplismes, vous emplistes.

L'i de la syllabe inchoative -isc- se maintient naturellement partout (même lorsqu'il est atone, par exemple
au participe présent, puisqu'il est entravé). Le c, qui
est appuyé par s, doit, devant e ou i, à la 2° et à la 3°
personne (et aussi à l'imparfait et au participe présent),
se fondre avec s qui précède (§ 102), et aussi avec s
de flexion à la 2° personne: -iscis donne -is, et -iscit:
-ist puis -it. Le même c, à la 1<sup>re</sup> personne du singulier
et à la 3° du pluriel, se trouvant entre s et une voyelle
labiale, doit subir une métathèse (§ 102), — isco > icso,
— il devient ainsi appuyant et produit un ye qui se
fond avec l'i tonique 1, on a dès lors -is, écrit -iss devant voyelle: 3° personne du pluriel, -issent.

En résumé, la syllabe inchoative se réduit à i (après la chute de s appuyant) à la 3° personne du singulier; ailleurs c'est is, écrit iss devant voyelle. A la 1<sup>re</sup> personne du singulier s final appartient à la syllabe

<sup>1.</sup> Devant un a, au subjonctif, le même c doit produire une chuintante : impliscam > emplische, refait de bonne heure sur le radical ordinaire devant voyelle : emplise.

inchoative; à la 2° personne il y a fusion des deux s, de la syllabe inchoative et de la flexion.

#### LES RADICAUX ALTERNÉS.

206. Certains verbes ont un radical spécial, dit tonique, aux personnes de l'indicatif présent (et du subjonctif présent) accentuées sur le radical : singulier et troisième personne du pluriel.

Dans une première catégorie d'exemples (radical latin avec la seconde syllabe longue), la voyelle qui est tonique au singulier a disparu complètement aux deux premières personnes du pluriel et dans toutes les formes du verbe accentuées sur la flexion, et le radical tonique a une syllabe de plus que l'autre: aiu- et aidpour aider, § 207.

Mais les deux radicaux peuvent n'avoir qu'une syllabe, la voyelle radicale se trouvant seulement sous deux formes différentes dans l'un et l'autre : meuv- et mouv- pour mouvoir. Toutes les fois que la voyelle radicale du latin (autre que  $\bar{\imath}$  ou  $\bar{\imath}$ ) était libre, ou quand c'était un  $\dot{e}$  ou un  $\dot{o}$  entravés par palatale (§§ 210 et 213), cette voyelle devait avoir un sort différent suivant qu'elle était tonique, au singulier et à la 3° personne du pluriel, ou semi-tonique, aux deux premières personnes du pluriel  $^1$ .

<sup>1.</sup> On peut encore avoir deux radicaux quand la voyelle radicale e était entravée par une consonne double; la consonne s'étant dédoublée, l'e semi-tonique a pu se labialiser: il appèle, nous appelons; décolleter à côté de décollète. Pour certains verbes, il y a tendance populaire à refaire le radical tonique sur le radical semi-

### Radical latin avec la seconde syllabe longue.

207. Les verbes qui avaient un radical de deux syllabes dont la seconde était longue, comme adiūt(are), se trouvaient dans des conditions phonétiques toutes spéciales: la seconde syllabe longue devait se maintenir comme tonique au singulier et à la 3° personne du pluriel de l'indicatif présent (et aux mêmes personnes du subjonctif présent): j'aiu (adiūto), tu aiues (adiūtas), il aiue (adiūtat), il aiuent (adiūtant). La voyelle a devait au contraire disparaître comme atone dans toutes les autres formes du verbe: nous aidons (adiutamus), vous aidiez (adiutatis), aidier (adiutare), etc.

208. Le verbe mandūcare présentait la même particularité, d'où un radical tonique mandu- et un radical semitonique manj-. Toutesois, dès les textes les plus anciens, le radical tonique a subi partiellement l'analogie du radical semi-tonique, et on dit : je manju. \*Paraulare (\*parabolare) avait aussi donné les deux radicaux parol- et parl-. De même pour \*disjunare (\*disjejunare) : desjun- et disn-2. On conjuguait donc:

tonique: elle se décolte. Sur l'alternance de en et de e dans le verbe prendre, voy. § 195, c, note. Quant à l'alternance absoutabsolvons (au lieu de absouvons), elle est due à une reformation savante; à côté de il assout (devenu il absout par réaction savante), le vieux français employait les formes assoulons, assoulez, qui s'expliquent par l'analogie du verbe moudre.

r. Elle était atone, quoique placée dans la première syllabe du mot après le préfixe, parce qu'on avait perdu le sentiment de la

composition de ce verbe (§ 4).

2. L'i du radical semi-tonique est dû à l'action de l'i consonne du latin, qui ne produit de chuintante qu'appuyé entre s et la voyelle radicale maintenue. Cet i consonne resté ye devait agir sur la voyelle précédente (on attendrait plutôt ei, oi, que i) et mouiller n (on trouve en effet la forme digner).

| je manju     | parol    | desjan     |
|--------------|----------|------------|
| tu manjues   | paroles  | des junes  |
| il manjue    | parole   | desjune    |
| nous manjons | parlons  | disnons    |
| vous manjiez | parlez   | disnez     |
| il manjuent  | parolent | desjanent. |

Le radical semi-tonique a entièrement prévalu pour manger et parler, comme pour aider. Avec des june-disner on a fait deux verbes distincts se rapportant à deux repas différents de la journée; mais des juner a été rendu plus semblable à jeuner, jeuner, qui vient de jejunare.

### Radical avec a libre (et ě libre).

209. a. — Libre, l'a semi-tonique persiste, l'a tonique devient é ou è (§§ 17, 21):

marino, marin mare, mer

De même: apparere, apparoir apparet, il appert
\*sapēre, savoir sapit, il set.

Sur l'orthographe il sait, voy. § 203, a. On conjuguait régulièrement: tu sés, il sét, nous savons, vous savez, il sévent. La 3° personne du pluriel a été refaite sur les deux voisines.

b. — Libre devant nasale, l'a semi-tonique persiste, l'a tonique devient ai (§§ 46, 48):

\*panario, panier pane, pain
\*lanario, lanier lana, laine

De même: clamamus, clamons clamo, je claim
clamat, il claime

amamus, amons amat, il aime.

Le radical atone d'amer s'est conservé dans le substanti tiré du vieux participe présent amant. Mais le radical tonique s'est substitué partout dans le verbe au radical atone. On a conjugué d'abord : j'aim, tu aimes, il aime, nous amons, vous amez, il aiment.

c. — L'a libre après palatale (§ 25) et l'è libre (§ 21) deviennent ié ou iè quand ils sont toniques, e labial quand ils sont semi-toniques (§§ 28, 18):

capreolo, chevreuil
\*leporitta, levrette
De même: \*accapamus, achevons
\*cadēre, cheoir
sedere, seoir
levamus, levons
tenemus, tenons

capra, chièvre, chèvre
lĕpore, lièvre
\*accapat, achiève, achève
cadit, chiét, chet
sĕdet, siét
lĕvat, liève, lève
těnet, tient¹.

#### On conjuguait:

( j'achief, tu achièves, il achiève, ) nous achevons, vous achevez, il achièvent ( je chié, tu chiés, il chiét, ) nous cheons, vous cheez, il chiéent ( je jiét, tu jiètes, il jiète)<sup>2</sup>, ) nous jetons, vous jetez, (il jiétent) ( je sié, tu siés, il siet, ) nous seons, vous seez, il siéent ( je lief, tu lièves, il liève, ) nous levons, vous levez, il lièvent<sup>2</sup>.

Après les chuintantes (ch, j), ié a perdu l'i, § 26: il échet<sup>4</sup>, il jète, il achève; on a dit aussi par analogie « il

1. On a dit aussi: je criem (tremo), nous cremons; je giem (gemo), nous gemons; je priem (premo), nous premons. Cf. § 114.

2. Ces formes ont été faites sur jetons, jetez, jeter (\*jettare) par analogie avec liève à côté de lever, etc.

3. Dans jacet, jacere, l'a se trouve entre deux palatales, d'où l'alternance i-é de « il gist, gésir ».

4. Cf. le substantif verbal de déchoir, déchet.

lève » au lieu de il liève (cf. § 26), et c'est ainsi que l'alternance e-è s'est substituée dans ces verbes à l'alternance e-iè. — Aquerir (il aquiert) est devenu acquérir (avec é) sous une influence savante.

D'autre part : 1° asseons, asseez sont devenus, par intercalation d'un ye (§ 42, b), asseyons, asseyez (ces formes se sont naturellement produites aussi dans les autres cas où on avait le radical semi-tonique : asseyait, asseyant), de telle sorte qu'on a eu l'alternance ey-ié; 2° après que l'e du radical atone a eu disparu par élision devant la flexion -oir de l'infinitif (seoir, soir; cheoir, choir), la diphtongue de cette flexion s'est substituée à e et à ié des anciens radicaux; on a dit: il échoit (à côté de il échet), il déchoit, vous déchoyez, d'après échoir, déchoir; il s'assoit, il sursoit, nous nous assoyons, d'après assoir, sursoir 1. Un changement semblable s'est produit pour le verbe voir (§ 211), d'autant plus facilement que ce verbe avait oi dans son radical tonique et dans tout le présent du subjonctif (§ 221, a). Plusieurs formes peuvent coexister pour la même personne: il s'assiét (§ 201) ou il s'assoit, nous nous asseyons et nous nous assoyons.

# Radical avec è (è) suivi de palatale.

210. L'è ouvert suivi d'une palatale devient i quand il est tonique, et ei, puis oi, quand il est semi-tonique (§§ 31-32):

1. On avait aussi, mais régulièrement, oi au radical semi-tonique du présent du subjonctif: sedeatis doit donner seyez, soyez (§ 32).

Le radical tonique l'a emporté pour proyer, proisier, et noyer au sens de negare; le radical semi-tonique pour noyer au sens de necare<sup>1</sup>. — Ployer, qui avait régulièrement oi partout (plicare), s'est dédoublé par analogie en ployer et plier.

### Radical avec é libre (ē, i).

211. Libre, l'é fermé semi-tonique devient e labial, l'é tonique devient ei, puis oi (§§ 18, 22):

me laudat, il me loue; venit ad mē, il vient à moi De même: debemus, devons dēbet, doit

De même: debemus, devons
videmus, veons
pe(n)samus, pesons
minamus, menons
credebat, creoit

videt, voit
pe(n)sat, poise
minat, moine 2
credit, croit
bibit, boit

bibente, bevant speramus, esperons<sup>3</sup>

spērat, espoire (d'où espoir)

A l'inverse de ce qui se passe pour l'è ouvert suivi de palatale, ici la diphtongue oi appartient au radical tonique. — On a conjugué:

> ( je voi, tu vois, il voit, nous veons, vous veez, il voient<sup>4</sup> ) je pois, tu poises, il poise, nous pesons, vous pesez, il poisent ( je moin, tu moines, il moine, l nous menons, vous menez, il moinent

1. Cf. § 32. Les deux verbes noyer (necare et negare) ne pouvaient différer qu'au présent du subjonctif, voy. § 222, c.

2. Comme, ici, l'I tonique est suivi d'une nasale, moine est généralement considéré comme une forme dialectale, au lieu de meine (voy. § 49, b).

3. On prononce aujourd'hui espérons, avec é, et en faisant entendre l's, sous une influence savante.

4. Cf. § 209, c.

( je croi, tu crois, il croit, nous creons, vous creez, il croient je boif, tu bois, il boit, nous bevons, yous bevez, il boivent.

Nous avons imprimé en italiques les formes qui contiennent le radical disparu ou transformé. — L'alternance s'est maintenue telle quelle dans le verbe devoir. Sur veons, changé en voyons, cf. § 209, c. Dans l'ancienne prononciation il pwèse, il mwène, la labiale initiale a contribué au changement de wè en è (qui s'est produit, comme on sait, dans un certain nombre d'autres mots), d'où il pèse1, il mène, ce qui assimile ces verbes à lever, lève, cf. § 209, c.

L'e labial de bevons, entre les deux consonnes labiales, est devenu u (cf. § 18, exc.), d'où résulte pour ce seul verbe

l'alternance u-oi.

# Radical avec o libre (o, o, u).

212. L'o tonique libre devient eu (d'abord ou pour é fermé, ue pour à ouvert), l'o semi-tonique devient ou (§§ 19-23):

\*prode (procl.), prou novello, nouveau De même: ploramus, plourons \*demoramus, demourons operamus, ouvrons nodamus, nouons votamus, vouons locamus, louons jocamus, jouons probamus, prouvons \*tropamus, trouvons solemus, soulons dolemus, doulons

molino, moulin

mola, meule \*prodis, preus novo, neuf plorat, il pleure \*demorat, il demeure operat, il euvre nodat, il neue votat. il veue locat, il leue jocat, il jeue probat, il preuve \*tropat, il treuve solet, il seut dolet, il deut

1. Cf. § 22, exc.

On conjuguait aussi: il meut (de moudre), nous moulons; il cœuvre. nous couvrons; il euvre, nous ouvrons, formes qui appartenaient à ouvrir comme à ouvrer; il seufre, nous soufrons<sup>1</sup>. Et nous avons conservé: il meut, nous mouvons; il meut, nous mourons; il peut, nous pouvons; il veut, nous voulons. Ce sont des verbes dont les formes en ou et en eu sont à peu près également employées. Généralement c'est le radical en ou, plus souvent entendu, qui l'a emporté sur l'autre. Il en a été autrement pour plourer et demourer, sans doute grâce à l'appoint des substantifs verbaux pleur et demeure.

### Radical avec ò (ŏ) suivi de palatale.

213. L'ò ouvert suivi d'une palatale devient ui quand il est tonique, oi quand il est semi-tonique (§ 33):

modiolo, moyeu mŏdio, mui(écrit muid, § 168)
De même: \*inodiamus, ennoyons \*inŏdiat, ennuie \*adpodiamus, apoyons \*adpŏdiat, apuie.

Ici, c'est le radical tonique qui l'a emporté, comme pour pleurer et demeurer (§ 212); sans doute grâce à l'appoint des substantifs appui et ennui.

# Le présent du subjonctif.

- 214. Les flexions latines du présent du subjonctif étaient les suivantes:
- 1. On avait de même l'alternance cueil-couil pour le verbe couillir, aujourd'hui cueillir (§ 203, b). Le verbe secourre (succutere), § 195, b, faisait régulièrement il sequeut, nous secouons; par analogie on a dit aussi il sequeurt pour l'autre verbe secourre (succurrere), et il queurt pour courre, courir.

| I. | -e(m) | -ea(m) | -a(m) | -ia(m) |
|----|-------|--------|-------|--------|
| 2. | -es   | -eas   | -as   | -ias   |
| 3. | -et   | -eat   | -at   | -iat   |
| ı. | -emus | -eamus | -amus | -iamus |
| 2. | -etis | -eatis | -atis | -iatis |
| 3. | -ent  | -eant  | -ant  | -iant. |

Nous étudierons successivement les flexions du singulier, celles du pluriel, et les modifications du radical.

#### LES FLEXIONS DU SINGULIER.

215. Les voyelles atones tombant régulièrement, à l'exception de l'a qui devient e, aux trois personnes du singulier, on voit que les quatre conjugaisons se réduisent ici encore à deux. Pour les verbes appartenant à la première conjugaison latine, on a : pas de flexion à la 1<sup>re</sup> personne, s et t aux deux autres personnes. Dans tous les autres verbes (y compris les inchoatifs, § 205), on a les flexions e, es, e, le t non appuyé de la 3° personne tombant régulièrement au x1° siècle.

Ainsi, tandis que la première conjugaison est caractérisée par les flexions avec e au présent de l'indicatif, (§ 201), elle est caractérisée par les flexions sans e au présent du subjonctif (sauf toujours pour les verbes dont le radical se termine par un groupe de consonnes appelant une voyelle d'appui). Mais au subjonctif cette

<sup>1.</sup> Dès lors, c'est à la première conjugaison que s'appliquent, pour le subjonctif, les particularités signalées pour l'indicatif des autres conjugaisons § 201 (voy. aussi la remarque générale du § 204, a). Le subjonctif présent de lever était : que je lief, que tu liés, qu'il liét, etc.

différence a disparu, la première conjugaison a pris un e analogique, tout d'abord aux deux premières personnes, et tous les verbes sont aujourd'hui semblables, au singulier du subjonctif présent.

De l'époque où l'on conjuguait le subjonctif du verbe garder « que je gart, que tu gars, qu'il gart », il est resté pendant longtemps dans la langue la locution « Dieu vous gart! », où on écrivait gard, avec ou sans apostrophe finale. Sur Dieu doint, voy. le paragraphe suivant.

Remarque. Quand le radical d'un verbe appartenant à la première conjugaison latine se terminait par l, ce l se vocalisait devant les flexions s et t: que j'apel, que tu apeaus, qu'il apeaut; que je bail (de bailler), que tu baus, qu'il baut; que je conseil, que tu conseus, qu'il conseut; que je parol, qu'il parout; que je travail, qu'il travaut. Cf. § 201. Sur « qu'il aut », d'aller, voy. § 216.

216. Au subjonctif du verbe \*essere, le latin populaire avait remplacé sim, sis, sit, par les formes analogiques \* sia(m), \* sias, \* siat; toutefois, la 3° personne, sit, plus employée que les deux autres, a mieux résisté, de telle sorte que les formes françaises définitives viennent de siam, sias, sit: que je seie (plus tard soie et tardivement sois), que tu seies (soies, sois), qu'il seit (soit). De même, \*possia(m), \*possias: puisse, puisses; puist, qu'on rencontre, est un compromis entre post (possit) et puisse (\* possiat).

Au subionctif habeam, habeas, habeat (\* aiam, etc., cf. § 203, a) devaient correspondre les formes françaises aie, aies, aie. Mais seie, seies, soit, a entraîné aie, aies, ait (et de même, dans la flexion de l'imparsait et du conditionnel, -eie, -eies, -eit). Le subjonctif analogique de donner, sous la forme doigne ou sous la forme doinse (§ 221), avait aussi une troisième personne sans e: doint et doinst; encore dans La Fontaine: « à tous époux Dieu doint pareille joie! » —

Sur Dieu gard, voy. le paragraphe précédent.

« Que j'aille », formé sur le radical d'aller avec une mouillure semblable à celle du subjonctif de valoir, a de même pour 3° personne: « qu'il aut », et « que je voise » (§ 221): « qu'il voist ».

#### LES FLEXIONS DU PLURIEL.

217. Phonétiquement (§ 50), les flexions de la 1re personne du pluriel auraient dû être en français: -eins, -iens¹, -ains. Comme au présent de l'indicatif, -eins et -ains ont été remplacés par la flexion uniforme -ons. Quant à la flexion -iens, elle s'est d'abord maintenue, puis elle a subi une assimilation partielle, d'où la forme -ions.

A la seconde personne du pluriel, on devait avoir: -eiz puis -oiz; -iez, et -ez; la première forme s'est maintenue quelque temps, puis s'est assimilée à -ez.

- La 3° personne donne uniformément -ent comme au présent de l'indicatif (s'il y a une palatale, elle n'agit pas sur e atone, mais sur la voyelle ou la consonne qui précèdent).
- 218. On aboutit donc à deux types pour le pluriel du subjonctif présent: -ons, -ez, -ent, et -ions, -iez, -ent. Les flexions ions, -iez, n'appartenaient qu'aux verbes des conjugaisons latines 2, 3 et 4, où l'a était précédé d'une palatale<sup>2</sup>. Dans tous les autres verbes les deux premières personnes du pluriel étaient identiques pour les deux présents: que nous portons, que

<sup>1.</sup> La flexion -iens non seulement pour -eamus, -iamus, mais aussi pour -amus dans les verbes, tels que dicamus, dont le radical contenait une palatale (qui devait régulièrement changer -amus en -iens, § 50).

<sup>2.</sup> La palatale aurait changé -emus de la 17e conjugaison en -ins.

vous portez; que nous perdons, que vous perdez; mais: que nous fassions (faciamus), que vous fassiez; que nous oyons (audiamus), que vous oyez1. Les verbes avec la flexion -ions, -iez étaient beaucoup moins nombreux que les autres et l'ancienne langue les a parfois assimilés aux autres, mais ils étaient très employés, et cette flexion offrait l'avantage de différencier le subjonctif de l'indicatif, aussi s'est-elle introduite dans tous les verbes. Il n'y a plus d'identité pour les deux modes qu'au présent singulier des verbes en -er, depuis qu'ils ont pris un e analogique au subjonctif (dans l'ancienne langue, il y avait identité à la 1re personne, sans e: je chant, que je chant). Notons que les désinences -ions, -iez du subjonctif sont devenues dissyllabiques après un groupe de consonnes terminé par une liquide, que nous troublions, que vous ouvriez, cf. §§ 30, exc., et 228.

#### LES VARIATIONS DU RADICAL.

219. On retrouve d'abord au présent du subjonctif les alternances de radicaux que nous avons constatées au présent de l'indicatif:

tu aiues, vous aidiez tu aimes, vous amez tu prises, vous proisiez tu poises, vous pesez tu bois, vous bevez tu pleures, vous plourez tu preuves, vous prouvez que tu aius<sup>3</sup>, que vous aidez, aidiez que tu ains, que vous amez, amiez que tu pris<sup>3</sup>, que vous proisez, proisiez que tu pois<sup>3</sup>, que vous pesez, pesiez que tu boives, que vous bevez, buviez que tu pleurs, que vous plourez, plouriez que tu preus, que vous prouvez, prouviez.

- 1. Sur soyons, soyez, voy. § 18.
- 2. On trouve « qu'il ait » au lieu de « qu'il aiut ».
- 3. Dans « que tu pris (de priser), que tu peis (de peser) », s de la flexion du subjonctif se confond avec s final du radical.

Pour le subjonctif de seoir, asseoir, où on n'a plus l'alternance e-ié de l'indicatif, voy. § 220. Voir, dont le radical alterne entre oi et e à l'indicatif présent, a partout oi au subjonctif, puisque dans videamus, videatis, l'i semi-tonique est suivi d'un ye (§ 31 bis).

220. Mais le subjonctif offre une particularité très importante. Lorsque le subjonctif latin est en -eam, -iam, le ye venant de l'e ou i en hiatus peut entraîner certaines modifications du radical, que l'on retrouve à toutes les personnes du temps, tandis que la désinence -eo, -io, de l'indicatif présent, ne se trouve qu'à la première personne de ce temps (à la 3° personne du pluriel, le latin -ent n'a pas d'i, et -iunt a été le plus souvent réduit à -unt).

On aura donc comme radical de tout le présent du subjonctif le radical spécial que l'on constate pour chacun de ces verbes à la première personne de l'indicatif présent. Toutefois l'alternance de deux sons pour la voyelle du radical peut s'ajouter à la forme spéciale produite par le ye: pour le vieux verbe douloir (dolere), dans « que je deuille, que tu deuilles, qu'il deuille, que nous douillions, que vous douilliez, qu'il deuillent » 1, on a d'une part alternance de eu et ou, d'autre part mouillure de l partout, comme à la 1<sup>re</sup> personne de l'indicatif présent « je deuil ».

1. On a fait au subjonctif de vouloir une première et une seconde personnes du pluriel analogiques, veuillons, veuillez, qui se sont maintenues à l'impératif, puis on a refait ces personnes au subjonctif avec le radical voul, sans mouiller l. Pour cueillir, la mouillure du l de colligo, qui provient de ig réduit à i, est commune à tout le verbe, l'alternance a été supprimée (§ 212, note 1).

Pour le verbe seoir, on doit avoir théoriquement i, — comme à la 1<sup>re</sup> personne de l'indicatif présent (§ 203, a), — au singulier et à la 3° personne du pluriel du présent du subjonctif (que je m'assie), mais ei, puis oi, aux deux premières personnes du pluriel: que nous nous assoyons. Le singulier et la 3° personne du pluriel ont été refaits, par analogie, en -ite et en -oie. Mais Vaugelas conjuguait encore « que je m'assie, que tu t'assies, qu'il s'assie ». Et l'i s'était introduit ailleurs: s'assir, il s'assira.

221. Comme exemples de radical spécial du subjonctif correspondant au radical spécial de la 1er personne de l'indicatif présent, nous citerons:

```
je muir que je muire, que tu muires<sup>1</sup>, etc. (de mourir)
j' oi — oye, etc. (d'ouïr)
je vail — vaille<sup>2</sup>
je tressail — tressaille
je faz (fa's) — face (fa'se)
je puis — puisse<sup>1</sup>, (cf. § 216).
```

On a eu naturellement aussi, pour plaire, taire, gésir, nuire, les formes place (placeam), tace (taceam), jace (jaceam), noce (noceam), remplacées par des formes analogiques. De même, nous disons sente au lieu de sence (sentiam).

Correspondant à « je doign » et « je doins » du verbe

1. Aux deux premières personnes du pluriel, on devait avoir à l'origine oi au lieu de ui (§ 33): que nous poissions (« puissions » par analogie), que nous moirions.

2. La 1<sup>ro</sup> et la 2° personnes du pluriel du subjonctif de valoir ont été refaites sur les mêmes personnes de l'indicatif présent : val-ons, d'où val-ions, valiez, au lieu de vaillons, vailliez (le subjonctif de prévaloir a été entièrement refait). Cf. voulions, § 220, note.

donner (§ 203, e), on a les subjonctifs: que je doigne, que je doinse (voy. aussi §§ 216, 223); à « je preign », du verbe prendre (§ 203, e) correspond: que je preigne, encore employé au xv11° siècle; à je vois (notre actuel je vais) correspond: que je voise (cf. § 216); à j'assoil (§ 203, b): que j'assoille (sur le radical absolv-, voy. § 206, note).

a. — Les premières personnes habeo, debeo, étaient devenues aio, deio (§ 92, b), d'où: « j'ai; je dei, doi », et au subjonctif: que j'aie, que tu aies, etc. (§ 216); que je doie, que tu doies, etc. Le subjonctif de devoir a été resait sur les radicaux dev-, doiv-, du pluriel de l'indicatif présent.

Videam a normalement ei, puis oi, à toutes les personnes (§ 219).

b. — Sapio, du verbe \*sapēre, savoir, a été assimilé à aio, deio, d'où saio: je sai, mais le subjonctif sapiam a subi son changement phonétique normal (§ 100), d'où: que je sache, que tu saches, etc.

Mordeam a donné régulièrement « que je morge », et ardeam: que j'arge (du vieux verbe ardoir). Serviam et dormiam devaient donner: que je serge, que je dorge; mais, dès les textes les plus anciens, ces formes sont remplacées par des formes analogiques 2, alors que d'autres verbes prennent des formes du subjonctif en -ge étrangères à leur conjugaison primitive (voy. § 223).

- 222. D'autres particularités peuvent provenir du fait que le radical se termine par un g appuyé ou par un c, qui subissent un traitement différent d'après la nature de la voyelle qui suit<sup>3</sup>.
- Pour les deux premières personnes du pluriel, il n'y a pas de formes venant de vadere, pas plus au subjonctif présent qu'à l'indicatif présent.
- 2. Nous avons conservé comme substantif le participe présent archaïque de servir : sergent (serviente).
  - 3. Le g non appuyé tombe uniformément : le radical li- de lire

- a. Ainsi dans surgunt, où il est devant labiale, le glatin doit rester dur, il doit devenir chuintant devant l'a du subjonctif (§ 100); la phonétique donne: je soure, il sourguent, et que je sourje (aussi sourjant au part. prés. et il sourjoit à l'imparf.); mais le d de l'infinitif sourdre (§ 195, c) s'est introduit dans tous les temps. Les subjonctifs de verbes en -aindre, -eindre, -oindre, devraient être en -ge (§ 101); mais le n mouillé du participe présent et de l'imparfait s'y est introduit. Le c appuyé des inchoatifs \*conoscat, \*impliscat devait également devenir chuintant, mais ces subjonctifs ont été aussi resaits par analogie (§ 205).
- b. Dans les verbes \*exsucare, conducere, le c non appuyé qui se trouve après voyelle labiale doit se vocaliser en ye devant consonne, tomber devant a ou voyelle labiale, produire ye + s devant e. Dans tout l'indicatif présent du verbe exsucare (et d'ailleurs dans tous les temps de ce verbe autres que le subjonctif présent), le c final du radical est devant o ou devant a et doit par conséquent disparaître: j'essu, tu essues, il essue, nous essuons, vous essuez, il essuent (et essuer, essuant); ce verbe se conjuguait donc comme suer, puisque le d'intervocalique de sudare s'amuït, plus tard mais non moins complètement que le c intervocalique entre labiale et a, o, u. Mais au subjonctif, le c de exsucare est devant e, d'où les formes: que j'essuis, que tu essuis, qu'il essuist, etc. La diphtongue ui, empruntée au subjonctif, a été introduite dans toute la conjugaison de ce verbe, et le subjonctif a été refait comme il est dit § 215.

Le verbe ducere n'appartenant pas à la première con jugaison, dans ce verbe et ses composés le c ne se trouve devant labiale ou a qu'à la première personne du singulier et à la 3° personne du pluriel de l'indicatif présent, et au présent du subjonctif; de là: je condu, il conduent, que je

(legere) est devenu lis- par analogie avec disant, disait; le subj prés. aurait dû être: que je lie, que nous loyons. condue, que tu condues, qu'il condue, etc. Ailleurs, on a tantôt ui (conduire, il conduit, §§ 110, a, 126), tantôt uis (conduisant, conduisait); or, partout où on avait u, on a introduit par analogie d'abord ui, puis uis: que je conduie, que je conduise. — Dans le verbe dicere, le ye que peut produire le c se confond avec l'i voyelle qui précède, mais on a eu d'abord i sans s partout où la flexion commence par labiale ou a: je di, il dient, que je die, que tu dies, qu'il die¹, etc.; plus tard seulement, par assimilation: ils disent, que je dise, etc.

- c. Pour necare et precare, qui appartiennent à la première conjugaison, les choses se passeront au subjonctif<sup>2</sup> comme pour \*exsucare, ci-dessus, sauf que la conjugaison se complique ici d'un radical à voyelles alternées : i tonique, ei, oi semi-tonique (§ 210). Nous aurons donc: « tu nies (la 1re pers. a sans doute été d'abord je nieu, § 204, b), il nient » et, tout à fait à l'origine, « que je nis (necem), que tu nis, qu'il nist, que nous neisons, etc.; que je pris, que tu pris, qu'il prist 3, etc. » La communauté primitive de formes pour les verbes français venant de necare et de negare (§ 210) n'existait donc pas au subjonctif présent; le g ne produisant jamais de s (voy. ci-dessus la note du commencement du paragraphe), le subjonctif de noyer au sens de « dire non », notre actuel « nier », devait se conjuguer: que je ni, que tu nis, qu'il nit, que nous noyons, etc. Locare et jocare devaient être traités comme necare et
- 1. On connaît le fameux « quoi qu'on die ». Musset écrit encore dans la chanson de Fortunio:

Mais j'aime trop pour que je die Qui j'ose aimer, Et je veux mourir pour ma mie Saus la nommer.

- 2. Ailleurs, le c, entre e et a, change e en i tonique et en ei semi-tonique, sans s.
- 3. Il en résulte qu'au présent du subjonctif, les verbes proier (prier) et proisier (priser) devaient se confondre.

precare: que je luis, que je juis, etc. Tous ces subjonctifs ont été refaits de très bonne heure.

223. Nous avons vu, § 221, que la phonétique amène parfois au subjonctif la désinence -ge. C'est par une reformation analogique qu'en dehors de ces cas il faut expliquer les subjonctifs tels que: que je donge (cf. § 221), que je torge (du verbe tordre, § 110, b); que j'alge, que j'auge, du verbe aller, à côté de « que je voise » (correspondant à je vois, § 204, c) et de « que j'aille » (§ 216). On trouve aussi: que je prenge, du verbe prendre, mais peut-être n'est-ce là qu'une notation de preigne (§ 221).

# L'impératif.

#### LES SECONDES PERSONNES.

224. Les flexions latines de l'impératif sont :

Singulier -a  $-\bar{e}$   $-\bar{e}$  -i Pluriel -ate  $-\bar{e}$  -ite -ite

Les flexions du singulier étant atones et devant tomber, sauf l'a de la 1<sup>re</sup> conjugaison qui doit produire un e labial français, on voit qu'ici encore les quatre types latins se réduisent à deux: flexion e pour les verbes en -er, pas de flexion pour les autres (mais assourdissement lorsqu'il y a lieu, de la consonne finale du radical, pert, boif, comme à la 1<sup>re</sup> personne du présent de l'indicatif, § 204, a). Dans le second type rentrent les verbes inchoatifs (-isce), qui ajoutent à leur radical la syllabe inchoative -is, § 205; leur impératif singulier

1. Cf. § 192, note.

CLÉDAT. — MANUEL DE PHONÉTIQUE.

se termine donc normalement par un s, que les autres verbes du second type leur ont emprunté (plusieurs d'entre eux, comme cousdre, taire, avaient d'ailleurs originairement un s comme consonne finale de leur radical).

Au pluriel (2º personne), on dit communément que les formes de l'impératif latin ont disparu, et qu'elles ont été remplacées par celles de l'indicatif présent, ce qui est difficile à admettre au point de vue sémantique. Il y a eu vraisemblablement assimilation, et non pas substitution; on a ajouté la flexion caractéristique des secondes personnes, sans laquelle l'impératif pluriel de chanter aurait été identique, en français, au participe passé: chanté. L'assimilation a été favorisée par la double valeur des formes telles que perdez, chantez, qui appartenaient au subjonctif aussi bien qu'à l'indicatif (§ 218). On a eu, d'autre part, comme à l'indicatif présent, la réduction des quatre conjugaisons à un seul type de pluriel, sous réserve des quelques restes d'accentuation sur le radical: faites, dites (cf. § 197).

225. Les Latins se servaient souvent du subjonetif pour exprimer l'idée impérative. En français, le subjonctif a entièrement prévalu pour les deux auxiliaires et pour les verbes savoir, vouloir, ouir, c'est-à-dire pour des verbes qui, — sauf vouloir, — expriment un état passif, de telle sorte qu'on ne les emploie pas en principe au véritable impératif, mais au subjonctif-optatif: on peut commander à quelqu'un d'apprendre, mais on ne peut que souhaiter qu'il sache. Il va sans dire que le souhait implique souvent l'ordre de faire le nécessaire pour se mettre dans l'état désiré: ayezconfiance équivaudra à prenez confiance, sachez à apprenez. — Quand on dit « veuillez », suivi du verbe

d'action à l'infinitif, c'est aussi un souhait que l'on exprime par politesse, au lieu de mettre le verbe d'action à l'impératif: comparez « veuillez me suivre » et « suivez-moi ». Lorsqu'il s'agit de commander à quelqu'un de faire acte de volonté, c'est « veux, voulez » que l'on emploie, comme l'indique l'Académie; Littré condamne à tort ces formes comme récentes et étrangères au véritable impératif de vouloir; elles sont, dit-il, à peine intelligibles, et cependant les exemples qu'il donne sont fort clairs: Ne m'en veux pas (V. Hugo); Veux-le bien (Cousin).

226. Il faut remarquer que les subjonctifs-impératifs aies, veuilles, saches, ont perdu s final par analogie avec les impératifs en -e de la première conjugaison, tandis que, ailleurs, l'impératif prend au contrairé s final en vertu d'une autre analogie (§ 224). On a l'impératif sois au lieu de soie, parce que le subjonctif soies s'est contracté en sois.

Sachiez, comme impératif, est devenu régulièrement sachez (§ 26), l'i s'est maintenu exceptionnellement au subjonctif, comme faisant partie de la flexion caractéristique de ce temps.

#### PREMIÈRE PERSONNE DU PLURIEL.

227. C'est aussi le subjonctif que l'on emploie à l'origine, pour tous les verbes, avec la valeur impérative, à la 1<sup>re</sup> personne du pluriel, en français comme en latin; car perdons, chantons, etc., étaient des formes communes à l'indicatif et au subjonctif (§ 218). Au subjonctif la flexion -ions s'est généralisée, à l'impératif c'est la flexion -ons; il en résulte que, d'une façon générale, la première personne du pluriel est la même auprésent de l'indicatif et à l'impératif, comme la seconde (§ 224). Il faut naturellement excepter de cette identité les verbes du § 225, dont le subjonctif présent a

toujours été distinct de l'indicatif, et sert d'impératif à cette personne comme aux autres; notons seulement la forme impérative sachons au lieu de sachions, analogue à sachez au lieu de sachiez (§ 226).

Quelques autres verbes, dont le subjonctif présent avait aussi un radical spécial, n'ont pas conservé à l'impératif (1<sup>re</sup> personne du pluriel) la forme du subjonctif; ainsi, pour le verbe *faire*, l'assimilation des deux secondes personnes du pluriel de l'indicatif présent et de l'impératif (§ 224, in fine) a fait tirer de l'indicatif faisons la 1<sup>re</sup> personne du pluriel de l'impératif.

### L'imparfait de l'indicatif.

### 228. Les flexions du latin populaire étaient :

| - <b>a</b> ba(m) | - <b>e</b> ba(m) | -iba(m)          |
|------------------|------------------|------------------|
| -abas            | -ebas            | -ibas            |
| - <b>a</b> bat   | -ebat            | -ibat            |
| -ab <b>a</b> mus | -eb <b>a</b> mus | -ib <b>a</b> mus |
| -abatis          | -eb <b>a</b> tis | -ib <b>at</b> is |
| - <b>a</b> bant  | -ebant           | -ibant.          |

Sur la consonne finale du radical devant les flexions de l'imparfait, voy. § 257.

Pour la 1<sup>re</sup> et la 2<sup>e</sup> personne du pluriel, on ne trouve pour tous les verbes que -iiens, -iiez, en deux syllabes (tandis que les désinences -iens, -iez, du subjonctif n'avaient qu'une syllabe), ensuite -ions, -iez, toujours

<sup>1.</sup> Cf. § 192, note.

en deux syllabes au moyen âge. Nous expliquerons la chute du b dans le paragraphe suivant. La voyelle atone qui précédait le b à ces deux personnes était i dans le 3° type et elle est devenue i dans le 2° type sous l'influence de l'hiatus, elle a dû rester i (sans passer à ye, parce qu'elle était tonique dans les autres personnes) et agir comme une palatale sur l'a tonique suivant qui devient alors ié. A la première personne du pluriel, la syllabe -iens, après l'i voyelle conservé, est devenue -ions dans les mêmes conditions qu'au subjonctif, et la langue moderne a contracté iions en ions; mais on prononce encore ions, iez en deux syllabes après un groupe de consonnes terminé par une liquide: nous troublions, vous ouvriez, cf. § 30, exc.

- 229. Au singulier et à la troisième personne du pluriel, on s'attendrait aux formes suivantes:
- 1. -éve (avec s à la 2° personne et nt à la 3° du pluriel); 2. -éve, puis -oive, qui serait aujourd'hui aive; 3. -ive.

On trouve encore dialectalement les formes t et 3. Mais dans le français propre la forme 2 s'est substituée aux deux autres, en perdant sa consonne labiale. On suppose que dans les verbes tels que debebat, habebat, le second b est tombé par dissimilation (§ 92, c), et que la désinence -eat pour -ebat a passé de ces verbes à tous les autres. Pour la 3° personne en -eit (plus tard -oit, -ait) au lieu de -eie(t), voy. § 216. Les flexions des deux autres personnes du singulier, -oie, -oies, se sont contractées ultérieurement en oi, -ois (on a continué à écrire -oient à la 3° du pluriel), enfin la 1° per-

sonne a pris s analogique (cf. § 202). Sur le changement de oi en ai, voy. § 22, exc.

230. Jusqu'au xin' siècle, on trouve aussi dans les textes une forme dialectale provenant de la flexion -abam': -oe, -oue; -oes, -oues; -ouet, -out, -ot; -oent, -ouent.

Enfin, pour le verbe être, on a conservé jusqu'au xive siècle, à côté de la forme esteit, estoit, faite sur le pseudoradical de l'infinitif (§ 114), la forme iere (ere dans l'emplei proclitique) venant du latin *èrat*.

#### Le prétérit.

#### PRÉTÉRITS RÉGULIERS

231. Il faut distinguer, pour le prétérit, les types qui conservent l'accent sur la même syllabe à toutes les personnes, et qui peuvent être dits réguliers, et ceux qui déplacent l'accent et qui deviendront des prétérits contractés.

Les premiers sont au nombre de trois dans le latin populaire\*: en -ai (pour -avi), en -ii (pour -īvi, -ii, du latin classique), en -ūi (pour -ūi). La dernière catégorie ne contient que des verbes dont le radical se terminait par une liquide ou, plus rarement, par une nasale; quand la flexion -ŭi était séparée de la voyelle du radical par une palatale, une dentale ou une labiale,

<sup>1.</sup> La labiale intervocalique y a été vocalisée comme elle l'est en français devant une voyelle labiale: -aba. -aua. -oe, -oue.

<sup>2.</sup> En latin classique, tous les prétérits déplaçaient l'accent; la tendance de la langue a été, notamment par des contractions, de ramener partout l'accent à la même place.

cette consonne tombait, et les atones ui se joignaient à la voyelle tonique (§ 240, a). Quant à tenui, il s'est assimilé à veni, sur lequel voy. §§ 235, b; 237; 238.

- Dans les verbes en -are, la 2° personne en -avisti s'était contractée en aisti, asti; même remarque pour la 2° personne du pluriel.
- 232. On avait donc les formes suivantes, accentuées sur la flexion à toutes les personnes, et qui ont abouti aux prétérits français tels que chanta, finit, valut:

| verbes -are | verbes -ire | verbes <i>-ē</i> re |
|-------------|-------------|---------------------|
| -ai         | -īi         | -ui                 |
| -asti       | -īsti       | -uisti              |
| -ait        | -īit        | -uit                |
| -aimus      | -īimus      | -uimus              |
| -astis      | -īstis      | -uistis             |
| -arunt      | -īrunt      | -uĕrunt (-uērunt).  |

Tout ce que nous dirons du 3° type s'appliquera au prétérit du verbe être.

- a. L'i atone en hiatus que nous avons dans un certain nombre de ces formes s'est fondu avec l'i tonique ou a formé diphtongue avec l'a ou l'u tonique, à la première personne c'est-à-dire quand il terminait le mot (-ui est ultérieurement devenu -us par analogie); ailleurs, c'est-à-dire devant consonne, il est tombé i, même après l'a qui, dans -ait, -aimus, s'est maintenu
- 1. Il était primitivement tonique dans -aisti, -aistis; mais l'accent avait subi un déplacement comme dans les cas du § 3, Rem

intact, peut-être sous l'influence des flexions -asti, -astis (où l'i en hiatus avait disparu plus anciennement), de même que, sous l'influence de « il chanta », chantérent (a tonique libre = é) est devenu plus tard dans certaines régions chantarent.

- b. Les secondes personnes du singulier et du pluriel offrent quelques difficultés: au singulier on devrait avoir -ast, -ist, -ust, mais il y aurait eu confusion avec la troisième personne de l'imparfait du subjonctif (voyez § 244); par assimilation avec les autres secondes personnes, qui se terminent toutes par s, le t final s'est effacé et il n'en reste aucune trace dans nos plus anciens textes. Au pluriel, on devrait avoir -az, -iz, -uz (cf. § 199, note); l'e labial des désinences -astes, -istes, -ustes s'explique sans doute par l'analogie de -ames, -imes, -umes, où le même e peut être dû soit au groupe de consonnes ye + m, soit à l'accentuation proparoxytonique (§ 3). Et ainsi la 1re et la 2º personne du pluriel auraient exercé l'une sur l'autre une influence réciproque, la 1re ayant maintenu la voyelle atone de la seconde, la seconde ayant maintenu, dans la conjugaison en -are, l'a tonique de la première (ci-dessus, a) et ayant introduit l's de l'orthographe -asmes, -ismes, -usmes.
- c. Le t de la 3° personne du singulier s'est conservé comme appuyé par le ye qui précède (-uit devenu-uyt). Sur chantat devenu chanta et sur fu, fut, latin fuit, voy. § 147, d. Dans les premières personnes-is, -us, s est analogique, d'après les prétérits en-si (§ 234).



233. On trouve aussi, en vieux français, des troisièmes personnes en -iét, -iérent. Elles se sont produites dans les composés de dare: \*perdědit (pour perdidit) a produit régulièrement perdiet, et \*perděderunt: perdiérent. Ces terminaisons, où ié fait partie du radical, ont été assimilées à des flexions et ajoutées au radical d'un certain nombre d'autres verbes: rompiet, abatiet, etc. Cf. ce qui s'est passé pour le pseudo-suffixe -eit du participe passé, § 252.

233 bis. Il n'y a pas de forme inchoative pour le prétérit : le prétérit de parescere est celui de parere: paruit, en français parut. Notre conjugaison inchoative en -ir a le prétérit en -it. C'est au présent de l'indicatif qu'on trouve le s de la syllabe inchoative: emplist est un présent (§ 205). En dehors de la conjugaison inchoative, les formes en -ist sont au contraire des prétérits: dist (dit au présent, § 126), prist, mist, etc., cf. § 235, b.

# PRÉTÉRITS DÉPLAÇANT L'ACCENT.

234. Les types de prétérits qui déplaçaient l'accent sont également au nombre de trois:

| -ī                 | -ui      | -81                   |
|--------------------|----------|-----------------------|
| -ĭstī              | -uistī   | -sĭstī                |
| -it                | -uit     | -sit                  |
| -īmus (cl. ĭmus)   | -uimus   | -sīmus (cl. sīmus)    |
| -ĭstis             | -uistis  | -sĭstis               |
| -ĕrunt (cl. ērunt) | -uĕrunt¹ | -sĕrunt (cl. sērunt). |

Voici un exemple de conjugaison française pour chacun de ces trois types:

1. Classique -uerunt; ici l'accent, au lieu de se porter sur l'u (§ 232, note), a reculé jusque sur le radical.

```
( je vi, tu veïs, il vit, 
 nous veïmes, vous veïstes, il virent 
 ( je dui, tu deüs, il dut, 
 nous deümes, vous deüstes, il durent 
 ( je tors, tu torsis, il torst, 
 ) nous torsimes, vous torsistes, il torstrent.
```

Par suite du déplacement de l'accent à la 3° personne du pluriel (§ 2, Rem.), on a, comme à l'indicatif présent, l'accent sur la flexion aux deux premières personnes du pluriel, et sur le radical à la troisième. Mais ce parallélisme avec le présent manque au singulier, puisque le prétérit a aussi l'accent sur la flexion à la seconde personne du singulier, tandis que le présent a toujours, au singulier, l'accent sur le radical.

Nous verrons dans les paragraphes suivants que plusieurs verbes ont passé d'un type à l'autre, comme solvi devenu \*solsi, d'où j'assous, tu assousis, etc.; le prétérit actuel résolut a été refait par analogie (les autres composés de solvere n'ont plus de prétérit).

235. L'i long final du latin, à la première et à la seconde personne du singulier, a produit, avant de disparaître comme atone, des effets importants sur l'i tonique de la flexion de la seconde personne et sur le radical de certains verbes. Ces effets sont d'autant plus remarquables qu'ils ont retenti sur l'imparfait du subjonctif et sur le participe passé; sans l'i long final du prétérit, le participe passé du verbe prendre serait prois, et nous dirions qu'il perdét au lieu de « qu'il perdît ».

a. — Dans le prétérit des verbes en -ire (§ 232), l'

tonique de la 2º personne -isti était long et n'avait aucun besoin de l'i long final pour rester i en français. Dans les autres verbes, au contraire, on avait -ĭsti, c'est-à-dire -ésti en latin populaire, et c'est l'i atone final qui a changé l'é fermé tonique en i (§ 38). Cet i tonique s'est propagé à la seconde personne du pluriel, français -istes, -îtes (au lieu de -estes, -êtes): vous perdistes, d'après tu perdis, où l'i tonique est dû à l'i long final de perdidisti.

- b. A la première personne des prétérits \*prē(n)si, de prendere, et vēni de venire, on a un é fermé tonique qui devait, semble-t-il d'abord, produire ei, oi dans le premier comme dans mê(n)se, mois, et ei dans le second comme dans plēno, plein. Mais, au lieu de « je prois, je vein », on a: je pris, je vin, je tin (\*teni), sous l'influence de l'i long final (§ 38). Pour la même raison, fēci a produit: je fis. Et l'i tonique de la première personne s'est propagé à la troisième du singulier et à la troisième du pluriel: il prist, il vint, il tint, il fist, etc. A noter que il tint a produit aussi par analogie il print à côté de il prist, cf. le participe prins, § 249.
- 236. Dans cette catégorie de prétérits, nous aurions à faire, pour les flexions des deux secondes personnes (en dehors de l'observation du § 235, a) et de la 1<sup>re</sup> personne du pluriel, c'est-à-dire des personnes qui ont l'accent sur la flexion, exactement les mêmes remarques que pour la catégorie qui a partout l'accent sur la flexion. Nous renvoyons donc au § 232, b. Notons seulement que -imus aurait dû donner -ins; -imes, avec e labial, qui a

entraîné -istes, s'explique sans doute par l'analogie de -uymus = -umes.

237. A la 3° personne du pluriel, la chute des voyelles atones des désinences -ĕrunt, uĕrunt, peut amener au contact du r une consonne finale de radical formant avec r un groupe difficile à prononcer (comme à l'infinitif des verbes en -ĕre et au futur des verbes en -ire, -ēre, -ĕre). On aura alors, entre cette consonne finale et r, une consonne de transition: ven(e)runt = vindrent; vol(ue)runt = voldrent, voudrent. Vindrent a été refait en vinrent¹ par analogie avec les verbes où la consonne de transition n'avait pas de raison d'ètre; voudrent a disparu quand on a refait le prétérit de vouloir en substituant des formes accentuées sur la flexion aux formes accentuées sur !e radical.

Dans tous les prétérits en -si, la chute de l'e atone de la flexion -serunt a produit le groupe sr qui exige l'intercalation d'un t ou d'un d de transition suivant que s a le son se ou le son ze. Dans miserunt, le s étant intervocalique avait pris le son ze, d'où la 3° personne il misdrent; dans dixerunt, le s contenu dans l'x étant appuyé avait gardé le son se, d'où la 3° personne il distrent. On a d'ailleurs substitué souvent -trent à -drent. Ces personnes ont ensuite été resaites, comme vindrent signalé plus haut.

238. En latin, la voyelle du radical subissait souvent un changement au prétérit: dans mittere, mittit, l'i tonique est bref, d'où: mettre, il met; il est long au prétérit misit, d'où: il mit. De même, à côté de videt, il veit, voit, on a vidit, il vit.

On s'attendrait à ce que cette voyelle, quand c'est un i, se conservat à toutes les personnes du prétérit, puisque l'i long semi-tonique se maintient comme

1. Malherbe disait encore vindrent.

l'i long tonique. Et cependant, aux personnes à radical semi-tonique, nous avons ve au lieu de vi, me au lieu de mi: tu veïs, tu mesis. On a allégué l'influence dissimilante de l'i tonique de vidisti, misisti, mais c'est oublier que le latin populaire disait vidésti, misesti (§ 235, a), les voyelles des deux syllabes consécutives étaient différentes; la dissimilation ne pouvait donc se produire que dans les formes françaises vidis, misis.

Pour voir, on peut admettre, à côté du maintien des deux radicaux toniques distincts, vei du présent, vi du prétérit, l'assimilation du radical semi-tonique du prétérit au radical semi-tonique du présent, tu vedis, d'après vous vedeiz. Et comme le verbe voir était extrêmement employé, par imitation de tu vedis on aurait dit tu mesis (et ensuite, par imitation de tu veis: tu meis).

L'e de vedis, mesis peut s'expliquer encore par l'analogie de tu presis, qui vient régulièrement de \*pre(n)sisti, tandis que la 1<sup>re</sup> personne \*pre(n)si a donné pris (§ 235, b); cf. aussi: tu venis, latin venisti, à côté de je vin; tu quesis, tu sesis, latin quæsiisti, \*sesisti, à côté de je quis, je sis (du verbe seoir). En tout cas, c'est sous l'influence de ces secondes personnes où s, intervocalique en latin, a pris le son ze, qu'on a pu avoir desis (au lieu de dessis par s sourd), correspondant à dixisti, où s contenu dans x est appuyé.

L'analogie de tous ces prétérits peut donc expliquer l'e labial du radical semi-tonique de mesis, desis, fesis (pour feisis, de fecisti): l'analogie de tu veïs (§ 95 2°) explique la chute anormale du s intervocalique de mesis,

desis, fesis, presis, quesis, sesis, devenus meis, deis, feis, preis, queis, seis.

239. On a aussi expliqué ingénieusement la chute du s intervocalique de mesis, mesistes, etc. par une dissimilation, en raison du second s, qui suit l'i tonique, bien qu'on eût en réalité d'une part un ze, de l'autre un se.

Quoi qu'il en soit, ces formes e-is, e-imes, e-istes, se sont contractées en is, imes, istes (§ 42, b); de telle sorte que, dans ces prétérits, à ces personnes, il ne reste plus du radical que la ou les consonnes initiales. Dans « je pris » on a : radical pri-, flexion -s; dans « tu pris », étymologiquement, la flexion est -is, et le radical est réquit à pr- (cf. la réduction du radical dans les prétérits en -ui, § 240 b). Notons que je vi a pris un s à la 1<sup>ro</sup> personne par analogie avec les prétérits du type latin -si, tels que je pris, et avec je fis, où s provient de c intervocalique devant i.

#### **PARTICULARITÉS**

# DES PRÉTÉRITS EN -UI QUI DÉPLACENT L'ACCENT

- 240. Les prétérits en -ui exigent une explication particulière. Ceux dont le radical se termine par une liquide avaient pris, en latin populaire, l'accent sur la désinence à toutes les personnes (§ 231), à l'exception de volui, en vieux français je voil, il volt, il voldrent (§ 237)<sup>1</sup>.
- Concurremment, on avait pour le prétérit de vouloir: 1° des formes venant d'un prétérit \*volsi: je vols, vous, tu volsis, vousis,

a. — Dans les autres verbes, la consonne finale du radical est tombée, et la flexion ui s'est combinée avec la voyelle radicale aux personnes accentuées sur le radical, c'est à dire aux 1<sup>re</sup> et 3° personnes du singulier et à la troisième du pluriel (cf. § 39):

habui, j'oi habuit, il out, ot \*habuĕrunt, il ourent, orent debui, je deui, duidebuit, il deut, dutdebuërunt, il deurent, durent.

Le prétérit des verbes dont la voyelle radicale était a se conjuguait comme j'oi: je toi (tacui), je ploi (placui), je soi (sapui), je poi (paui), des verbes taire, plaire, savoir, pattre.

Le prétérit des verbes dont la voyelle radicale était e ou i (ou a précédé d'une palatale, \*cadui, jacui) se conjuguait comme je dui : je reçui (\*recepui), je crui (\*credui et creui), je bui (bibi, devenu biui), je lui (\*legui), des verbes recevoir, croire et croître, boire, lire.

Quand la voyelle radicale est o, on a tantôt la forme en -oi, tantôt la forme en -ui: je poi (potui), de pouvoir, § 95, 2°; je nui (nocui), je conui (cognoui), de nuire, connaître.

Les troisièmes personnes en -ut, -urent, existent encore aujourd'hui (sauf pour nuire dont le prétérit a été entièrement refait), les autres formes ont été rem-

il volst, voust, il volstrent, voustrent; 2º des formes analogiques: je volis, tu volis, etc.

<sup>1.</sup> Pattre et connaître sont des formes inchoatives d'infinitif (§ 195, d). Le prétérit n'a pas la syllahe inchoative, le participe passé non plus.

placées par des formes analogiques d'après les personnes accentuées sur la flexion, dont il nous reste à parler.

b. — A la 2° personne du singulier et aux 1° et 2° du pluriel, la différence entre le type oi et le type dui disparaît (§ 42 b et e); on trouve d'abord o ou e, comme voyelle du radical semi-tonique, puis on a e partout: eüs, eümes, eüstes; deüs, teüs, pleüs, seüs, cheüs, receüs, creüs, beüs, peüs, coneüs, etc. Les consonnes palatales, labiales et dentales, qui précédaient la flexion, se trouvant intervocaliques, ont disparu (§ 95, 1°, 2°, 3°).

La contraction ultérieure de eü en u, comme celle de eï en i (§ 239), aboutit à réduire le radical à la consonne ou aux consonnes initiales: tu plus, nous plumes, vous plutes; tu dus, tu sus, tu bus, etc. Comme le verbe avoir n'a pas de consonne initiale, il ne reste plus au prétérit que les flexions: tu us, etc., mais on a conservé le radical e dans l'orthographe: tu eus.

Toutes les premières personnes en -oi ou -ui, et les troisièmes personnes en -ot et en -orent, ont été refaites d'après les formes accentuées sur la flexion: je plus, il plut, ils plurent, — au lieu de ploi, plot, plorent; j'(e)us, il (e)ut, ils (e)urent, etc.

# CONCLUSION. — LES PRÉTÉRITS DE « NAÎTRE » ET DE « VIVRE ».

241. Un bon nombre de prétérits ont été partiellement ou complètement refaits. D'après je vin(s), on a eu « tu vins, nous vinmes, vous vintes », au lieu de venis, venimes,

venistes. On a coutume de dire que les prétérits je conduis 1 (de conduxi), je destruis (de destruxi) ont été refaits sur la seconde personne conduisis, détruisis, mais en réalité la seconde personne du prétérit primitif était conduissis, détruissis (comparez laxare = laisser et non laiser); on a simplement ajouté les flexions dérivées de la conjugaison en -īre (§ 232) au radical conduis-, destruis-, tel qu'on le trouvait au participe présent (et à l'imparfait). De même la 2º personne coxisti donnait régulièrement coissis, cuissis, et scripsisti: escrissis, puis escresis, par analogie; on a refait les prétérits je cuis (coxi), j'escris (scripsi) sur les radicaux cuis-, escriv-, de cuisant, escrivant. - Le verbe plaindre faisait : je plains (planxi, § 105), tu plainsis, il plainst, nous plainsimes, vous plainsistes, il plainstrent; et tous les verbes en -aindre, -eindre, -oindre, avaient des prétérits semblables, on les a refaits sur le radical du participe présent, terminé par n mouillé, toujours avec les flexions de la conjugaison en -īre.

242. Par suite de ces refontes et des contractions signalées §§ 239 et 240 b, tous les prétérits ont aujour-d'hui l'accent sur la même syllabe à toutes les personnes. Les irréguliers se distinguent donc de ceux que nous avons appelés réguliers (§ 231)<sup>2</sup> non plus par le déplacement de l'accent, mais par la contraction des formes précédemment accentuées sur la flexion; on peut les appeler aujourd'hui des prétérits contractés.

Remarque. Parmi les prétérits non contractés, il y en a deux qui s'éloignent beaucoup du radical normal du verbe,

1. Il n'y avait pas de confusion avec la 1<sup>re</sup> personne du présent de l'indicatif qui était condu (§ 222, b).

2. Ces termes nous paraissent préférables à ceux de prétérits forts, prétérits faibles, qui reposent sur une métaphore éminemment contestable.

ce sont naqu-it, de naître, radical normal naiss-, et véc-ut, d'abord véqu-it, de vivre, radical normal viv-.

D'après l'explication généralement adoptée, véquit serait une forme savante, mais vraiment barbare, tirée du prétérit latin vixit, et naquit en serait une imitation. Bien qu'on n'ait pas jusqu'à présent rencontré d'exemples de naquit antérieurs à ceux de véquit, il est très vraisemblable que c'est au contraire naquit qui a servi de modèle à véquit, devenu ensuite vécut sous l'influence de mourut. Car il est plus facile de rendre compte de la forme nasquit que de la forme vesquit.

Naître et mourir étaient en latin classique des verbes déponents, qui n'avaient qu'un passé composé (§ 189). Le latin populaire leur a donné un passé simple en -ui accentué sur la flexion (§ 231): \*nascui et \*morui, d'où en vieux français je nasquii, je morui; dans le premier mot, l'u s'est consonnissé après le c, et a disparu de la prononciation comme dans les relatifs qui et cui, et c'est ainsi que l'i s'est maintenu seul à toutes les personnes du prétérit nasqui, tandis que cet i s'est effacé, après avoir perdu l'accent quand il en était frappé, dans les autres personnes de morui, valui, etc., entre l'u non consonnifié et les consonnes s, t, m, r (§ 232, a). Notre prétérit naquis, jadis nasqui, a donc conservé tel quel, parce que le c s'y trouvait devant ui, le radical nasc- du latin nasci 2, qui est devenu régulièrement naiss dans d'autres formes (§ 102). On peut admettre pour le prétérit de vivere, dès le latin populaire, une forme analogique \*viscui, qui explique l'é de véquis.

- 1. On trouve en vieux français vous nasquesistes (au lieu de vous nasquistes), qui provient d'une analogie avec les prétérits en -si.
- 2. Nasc- est le radical « inchoatif » du verbe (§ 195, d). On a le radical non inchoatif dans le participe passé nato, français né. Le participe à forme inchoative nascu se rencontre aussi, et nous avons conservé vécu, fait sur le radical analogique veso- du prétérit de vivre.

## L'imparfait du subjonctif.

243. Comme nous l'avons expliqué § 191, l'imparfait français du subjonctif vient du plus-que-parfait latin. Il est donc en rapport étroit avec le prétérit (parfait de l'indicatif), puisque le plus-que-parfait du subjonctif latin se formait sur le parfait de l'indicatif.

A cantavi (cantai du latin populaire) correspondait cantavissem, contracté en cantassem comme cantavisti se contractait en cantasti; à audivi, audii, correspondait audivissem, audissem; à volui: voluissem. On avait donc les flexions suivantes:

| -assem            | -issem            | -uissem            |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| -asses            | -isses            | -uisses            |
| -asset            | -isset            | -uisset            |
| -ass <b>e</b> mus | -issemus          | -uiss <b>e</b> mus |
| -ass <b>e</b> tis | -iss <b>e</b> tis | -uissetis          |
| -assent           | -issent           | -uissent           |

Les flexions françaises sont -asse, -isse, -usse.

On a eu à l'origine une flexion française -esse correspondant à issem par i bref (dans les verbes n'appartenant pas à la conjugaison en -īre); mais perdesse est devenu perdisse sous l'influence de tu perdis (§ 235, a).

A côté des flexions françaises -asse pour tous les verbes en -er, -isse pour tous les inchoatifs, on a, pour les verbes des autres conjugaisons, la même répartition de flexions qu'au prétérit. Ainsi, aux deux prétérits de vouloir, tu voulus et tu vousis (§ 240, n. 1), correspondent les imparfaits du subjonctif que je voulusse et que je vousisse. On a eu successivement, pour l'imparfait du subjonctif de

tordre, de plaindre, etc. : que je torsisse et que je tordisse (prétérits : tu torsis, tu tordis), que je plainsisse et que je plaignisse (prétérits : tu plainsis, tu plaignis), que je traississe, de traire, et que je traisisse (prétérits : tu traissis, tu traissis), que j'escrississe, que j'escresisse et que j'écrivisse (prétérits : tu escrissis, tu escresis, tu écrivis).

De même qu'au prétérit on a eu successivement tu veïs et tu vis, tu presis et tu preïs, tu pris (§ 238), tu deüs et tu dus (§ 240, b), on a eu à l'imparfait du subjonctif: que je veïsse et que je visse; presisse, preïsse, prisse; deüsse, dusse; coneüsse, conusse, etc.

- 244. Les flexions -asset, -isset et -uisset ont donné très régulièrement -ast, -ist, -ust. Mais les premières et secondes personnes du singulier auraient dû donner aussi des formes sans e labial, -as, -is, -us, qui se seraient confondues avec la seconde personne du prétérit. Nos formes -asse, -isse, -usse, et -asses, etc., proviennent d'une analogie avec les flexions -e, -es, du subjonctif présent.
- 245. Aux 1<sup>re</sup> et 2° personnes du pluriel, *ēmus* devait donner *eins*, et *ētis*: *eiz*, *oiz*. Mais, dès l'origine on a eu -ons au lieu de -eins, comme au pluriel des présents (§§ 198, 217), et plus tard -ez s'est substitué à -oiz. On disait donc: que nous ouïssons, que vous ouïssez; que nous voulussons, que vous voulussez. Puis les flexions -ions, -iez, du présent du subjonctif, se sont introduites à l'imparfait.
- 246. Les voyelles protoniques de -issemus, -uissemus, se sont conservées comme entravées dans ouïssions, dans voulussions (après la syncope de l'i de ui,

§ 232, a). Quant aux formes chantassions, chantassiez, elles paraissent normales, et cependant elles sont récentes. On a employé pendant tout le moyen âge et on trouve encore au commencement du xvnº siècle des formes en i: chantissions, chantissiez. Faut-il admettre que la 1<sup>re</sup> conjugaison avait emprunté aux verbes en -ir les deux premières personnes du pluriel ? C'est bien invraisemblable. Mais le latin populaire qui disait cantai au lieu de cantavi, cantaisti avant cantasti, a dû dire aussi cantaissemus¹, où nous avons un a atone qui doit se labialiser, et un i entravé (bref à l'origine, mais sans doute assimilé à l'i du type -issem) qui doit se maintenir: la langue a pu passer phonétiquement à chanteïssons, puis à chantissons; cf. § 7, a, 2°.

## Le participe passé.

247. Le latin populaire avait les désinences accentuées ato, -ito, -uto<sup>2</sup>, et les désinences atones (avec l'accent sur le radical) -ito, -to, ou -so. Les désinences accentuées ont donné régulièrement  $\ell(t)$ , i(t), u(t), (§ 140), et les désinences atones nous ont laissé les consonnes flexionnelles s et t des participes fait, dit, pris, etc.; ici le t se maintient parce qu'il était appuyé par la consonne finale du radical (§ 141).

<sup>1.</sup> Dans l'évolution populaire de -avissem, -avissemus, -avissavec i tonique aurait ainsi subi une contraction plus forte (assem) que -aviss- avec i atone (assemus), ce qui n'a rien d'invraisemblable.

<sup>2.</sup> Les voyelles a, i et u font partie du radical primitif, cf. § 192, note.

248. La désinence accentuée -uto, peu fréquente en latin, s'est introduite dans un bon nombre de verbes qui avaient une désinence atone, notamment dans ceux dont le prétérit était en -ui (§ 249). Un même verbe a pu avoir ainsi deux et même trois formes successives de participe passé, et les formes anciennes ont pu se maintenir jusqu'à nos jours avec la valeur de substantis participiaux. C'est ainsi que dette (latin debita) est un ancien participe passé féminin de devoir ; debita a été refait en \*debuta, d'où deŭe, masculin deŭ, dû. Perte (latin perdita) est semblable à dette; notre participe perdu vient de \*perduto. De torto, p. p. de torquere, il nous est resté le substantif tort; une autre forme, \*torso, nous a laissé l'adjectif tors, et retors est originairement un participe passé de retordre; le participe de ces verbes est aujourd'hui tordu, retordu. Les substantifs répons et réponse sont originairement le masculin et le féminin du participe passé de répondre, refait en répondu. Le p. p. de mordre a été mors (morso), resait en mordu, il nous reste du composé remordre le substantif participial remors, où le d n'a pas plus de raison d'être que dans « mors » de cheval. Le verbe tendere avait deux formes de participe en latin classique, te(n)so et tento, dont le féminin a produit les substantifs toise et tente; une troisième forme, \*tenduto, nous a donné tendu. Comparez encore: rente (\*rendita) et rendu (\*renduto); fesse (fissa, pour finsa), fente (\*findita) et le participe actuel fendu, de \*finduto.

A quaesito, dont il nous reste le substantif quête, a été substitué un praticipe en -so, \*quaeso (voy. § 249). Le participe en -uto de solvere, représenté par la vieille forme assolu, avait été refait en \*solso et en \*solto; dans absous, absoute, dissoute, nous avons la forme dérivée de \*solto, avec l'orthographe, au masculin, de la forme dérivée de \*solso.

249. Les participes prē(n)so de prendere, misso de mittere, dicto de dicere, et maledicto, benedicto, sont devenus

pris, mis, dit et maudit, bénit¹ (au lieu de prois, mes, doit)² sous l'influence des formes en i du prétérit (cf. §§ 235, b, et 238). On a eu aussi quis, au lieu de « quiés » (latin \*queso), sis, au lieu de « sès » (latin sesso). Le participe féminin de mettre et de seoir est en ze par analogie (forme primitive du part. féminin de mettre: messe). Le participe prins, à côté de pris, est tiré du prétérit analogique print (§ 235, b).

L'ü des verbes en -ungere était u au participe passé, mais il était devenu bref en latin populaire: juncto, joint et non juint.

Un bon nombre de participes passés avaient été refaits en latin populaire d'après la flexion -ui du prétérit : \*debuto, \*habuto, \*placuto, \*tacuto, \*tenuto, d'après debuisti, habuisti, placuisti. tacuisti, tenuisti (venire a formé son participe sur celui de tenere, et tenere son infinitif et son prétérit sur ceux de venire).

250. Tout comme devant les flexions -s et -t des modes personnels (§§ 201, et 215, note), la consonne finale du radical tombait ou se vocalisait devant les consonnes flexionnelles du participe passé: scripto, escrit; facto, fait; juncto, joint.

Ridere, claudere et ses composés tels que concludere, avaient le participe passé en -so, d'où les participes français ris, clos, conclus; on a ensuite assimilé ris et -clus (où l'i et l'u appartiennent au radical) aux participes terminés par les flexions -i et -u; mais Racine emploie encore

1. Bénit, moins voisin de dit que maudit, a été refait en béni, sauf dans la locution « eau bénite » (on maintient aussi quelque-fois l'orthographe bénit au masculin).

2. Mes est resté dans « un mès », écrit mets sans raison, (ce qui est « mis » sur la table), et dans le dérivé message; on a régulièrement la diphtongue oi, provenant de l'i de dicto, dans Benoît = benedicto.

le féminin régulier excluse, comparez : écluse 1 substantif, et recluse.

251. Devant l'u tonique de la flexion -uto, les palatales, labiales et dentales non appuyées sont exactement traitées comme devant l'u tonique de l'imparfait du subjonctif en -uissem (§ 243) et des flexions du prétérit en -uisti, -uistis, -uimus (§ 240, b).

tu eüs, (e)us; qu'il eüst, (e)ût; eü, (e)u² (\*habuto) tu seüs, sus; qu'il seüst, sût; seü, su (\*saputo) tu beüs, bus; qu'il beüst, bût; beü, bu (\*bibuto).

On a eu de même : leü, lu (\*leguto), substitué à lit, qui correspond à \*lecto, et qui est conservé dans le substantif participial élite, du composé élire; veü, vu (\*viduto), etc.

Sur les participes de paître et de connaître, voy. § 240, a, note.

252. Si le radical a deux syllabes et se termine par une consonne, cette consonne, jointe à -s ou à -t des flexions -so, -to, entrave la voyelle de la seconde syllabe et l'empêche de tomber (en la rendant tonique) quand elle est brève et disparaît ailleurs comme atone. Ainsi copérire, n'étant plus compris comme un composé, avait un radicat copér- qu'on ne décomposait plus en préfixe et syllabe radicale semi-tonique, dès lors l'e disparaissait comme atone dans couvrir, couvrant, cou-

<sup>1.</sup> L'x dans exclure est dû à une influence savante.

<sup>2.</sup> La prononciation en a persisté jusqu'au xv11º siècle.

vrait, couvre, couvrons, mais il a persisté dans couvert parce que la seconde syllabe de ce radical devenait tonique dans coperto. A côté du radical français ordinaire couvr-, ce verbe a donc un radical spécial couver- au participe passé. De même: ouvert, souffert, offert.

Dans le vieux participe passé de cueillir, « coleit, coloit », qui vient de collècto, on a considéré -eit comme un suffixe, qu'on pouvait ajouter à d'autres radicaux (cf. ce qui s'est passé pour le pseudo-suffixe -iet du prétérit, § 233). Ainsi s'explique le participe passé chaeit, cheoit, du verbe cheoir, à côté de cheū; le vieux féminin cheūte, de « chape chute », est un mélange des deux formes.

252 bis. La voyelle radicale peut prendre un timbre spécial au participe passé.

L'ò ouvert du radical de \*morire est entravé dans le participe passé mortuo, et doit par conséquent y rester o, tandis qu'il devient eu, ou, dans les autres formes du verbe, où il était libre. Le verbe devoir offrait une particularité semblable lorsqu'on avait le radical de- au participe passé (cf. le substantif participial dette), et aussi rompre, desrompre, quand on n'avait pas encore substitué les formes rompu, desrompu, aux anciens participes rout (cf. le substantif route), desrout (cf. le substantif déroute); l'ù de rupto donnait en effet régulièrement ou, § 15, III, tandis que dans rumpere il aboutissait à o nasal sous l'influence de m.

Sur les participes vécu et né, si différents du radical normal des verbes vivre et naître, voy. § 242, Rem., note.

## Le participe présent et le gérondif.

253. Sur la fusion des formes du participe présent et du gérondif, voy. § 191. Ce que nous dirons du participe présent dans ce chapitre s'appliquera aussi au gérondif, à l'exception de ce qui concerne la déclinaison, le gérondif étant indéclinable en français.

Les flexions du participe présent étaient en latin:
-ante, -ente, -iente. Le cas sujet singulier en -ans, -ens,
-iens, avait été refait sur le cas régime (§ 178). Canta(n)s
aurait donné chantes, comme infa(n)s a donné enfes,
cas sujet singulier de enfant; le nominatif singulier des
participes présents aurait été ainsi identique à la seconde
personne de l'indicatif présent.

Les participes présents n'avaient pas d'e au féminin (§ 180), mais on rencontre de bonne heure des féminins analogiques.

- 254. Depuis nos textes les plus anciens, le participe présent des verbes français se termine par -ant, même de ceux qui avaient -ente en latin. Mais la substitution d'une désinence à l'autre ne s'est produite qu'après la transformation en 's, ζ, du c final du radical devant -ente: placente a donné plaisent, puis plaisant; \*placante aurait donné playant.
- 255. Les verbes qui avaient -io, -iam, aux deux présents de l'indicatif et du subjonctif, avaient -iente au participe présent, et le ye a ici produit, en principe, les mêmes effets qu'au subjonctif:

bulliam : bouille audiam : oie audiente : bouillant .
sapiam : sache sapiente : sachant

Le participe sapiente a été resait en \*sapente, d'où savant qui est resté participe jusqu'au xvr° siècle concurremment avec sachant; mais, contrairement à ce qui se passe d'habitude, c'est la forme avec le radical ordinaire qui est devenue exclusivement adjectif et substantif, et la forme à radical spécial qui est restée participe. Bien qu'on n'ait pas rencontré d'exemples très anciens de sachant, il est extrêmement probable que cette sorme remonte à sapiente et n'a pas été tirée du subjonctif français.

Au subj. serge, de servir (§ 221, b), correspond sergent, de serviente, que nous écririons aujourd'hui sergeant si le mot était resté comme participe; mais on a refait le participe sur le radical ordinaire serv-. La plupart des participes se rattachant à la désinence -iente ont été ainsi refaits dès l'origine; nous disons faisant (\*facente) et non fassant (faciente), mourant et non moirant (moriente), etc.

- 256. Les verbes qui avaient -eo, -eam, aux deux présents de l'indicatif et du subjonctif (y compris \*voleo), avaient -ente, sans i, au participe présent; leur participe doit donc avoir le radical normal: habente a donné avant, comme debente: devant. Mais le participe présent d'avoir a été refait sur le radical du subjonctif et de la 1<sup>re</sup> personne de l'indicatif présent: ayant. Et pareillement on a eu vaillant à côté de valant (valente), veuillant (conservé dans bienveillant, malveillant, cf. § 23, b) à côté de voulant (volente), puissant (d'après je puis, que je puisse) à côté de pouvant (potente). Sauf pour ayant, c'est la forme normale qui a prévalu comme participe, les formes refaites sont restées avec une valeur adjective, mais puissant avait
- r. Dont la valeur participiale se voit encore dans la locution « n'avoir pas un sou vaillant » == n'avoir pas la valeur d'un sou.

la valeur participiale dans la locution « tout puissant » (= pouvant tout, omnipotens), que nous interprétons aujourd'hui par « tout à fait puissant ».

- 257. La flexion du participe présent commençant par une voyelle, c'est à ce temps (et à l'imparfait, qui offre la même particularité)<sup>1</sup>, que le radical du verbe se trouvera sous sa forme la plus complète, car la consonne finale du radical est tombée le plus souvent devant les flexions commençant ou constituée par une consonne. Ainsi la labiale finale du radical d'écrire, qui disparaît devant le s et le t de « tu écris, il écrit » et par analogie devant le r de « écrire », se retrouve dans écriv-ant. Cette consonne était un b en latin, mais elle était régulièrement devenue v devant voyelle. A noter que ce v, devenu final du mot à la 1<sup>re</sup> personne de l'indicatif présent, s'était non moins régulièrement assourdi en f dans la vieille forme escrif.
- a. D'après les participes faisant, distrayant, bien que Rousseau ait employé distraisant, forme évidemment analogique, on voit que faire et traire n'ont pas la même terminaison de radical. En effet, l'un vient de fac-ere, l'autre de \*trag-ere, or la consonne g ne peut produire qu'un ye, tandis que c devant e donne régulièrement ye + s². Même différence, à l'origine, entre les radicaux de frire et de dire (frigere,

<sup>1.</sup> Il en est de même au pluriel du présent de l'indicatif et du subjonctif, mais avec des réserves pour les formes telles que faites, dites, dient.

<sup>2.</sup> Cette différence de radical s'efface au participe passé, où l'on a c appuyant partout : facto, tracto.

dicere), de conduire, conducere, et de détruire, \*distrugere, mais les composés de \*strugere se sont assimilés à ducere et à ses composés. — Sur le radical primitif de essuyer, voy. § 222, b.

- b. Quand le verbe a un double radical, le participe présent ne peut naturellement donner que le radical semi-tonique. Le radical tonique complet se trouve devant les flexions vocaliques atones: meuvdans ils meuvent, qu'il meuve, à côté du radical semitonique mouv-, qu'on a dans mouvant.
- 258. Lorsque, par l'application des lois phonétiques, le radical semi-tonique arrive à se terminer par un e comme cre- de credente, creant, ve- de videre, veoir, se- de sedere, seoir, che- de cadere, cheoir, nous avons vu (§§ 209, c, et 211) qu'au pluriel de l'indicatif présent la diphtongue oi s'est substituée à e dans croyons, voyons, assoyons, déchoyons. La même substitution s'est opérée partout où on doit avoir le radical semi-tonique, et notamment au participe présent, sauf dans échéant, où l'e en hiatus s'est changé en é comme dans l'ancien participe de croire, « créant », conservé par le composé mécréant. L'e aurait pu aussi s'élider, comme devant les flexions -oir et -u et dans méchant, jadis mescheant, participe présent de mescheoir.

# NOTES COMPLÉMENTAIRES

- § 7, b. Les exemples les plus anciens du suffixe -aison par ai sont dus à l'analogie des mots tels que raison, forme régulière de ratione.
- § 11. Une voyelle entravée est assimilée à une longue dans la versification latine; mais elle peut être par nature longue ou brève. L'alphabet grec permettait de marquer graphiquement cette distinction pour plusieurs voyelles; dans les mots latins, elle ressort de l'évolution différente de la voyelle entravée, suivant qu'elle était longue ou brève par nature.
- §§ 15, I, exc. de l'è; 15, II, exc., et 18, exc. Le changement de la voyelle semi-tonique en a, dans \*sélvatico, mèrcatu, \*trépalio, et dans quelques autres exemples, pourrait être attribué à l'action assimilatrice de l'atonique.
- §§ 33 et 33 bis. En dehors des flexions verbales, ui, quelle que fût son origine, particulièrement ui semitonique, est devenu ultérieurement u dans quelques mots: le diminutif de buire est burette; curée a été cuirée (fait sur cuir); charcutier: charcutier; usine: uisine. Au xvn° siècle on disait encore luiter (lat. luctari), devenu lutter, d'où lutte. Augurium a dû être e-uir, mais les trois voyelles consécutives se sont réduites de très bonne heure à deux: eür (§ 42, c); le mot rut est encore ruit (lat. \*rugitum) chez d'Aubigné.
- § 42, a. Dans quelques mots, où l'on a ou semitonique en hiatus avec è atone entravé, l'è s'est effacé:

rouèlète, puis roulette; rouèler, puis rouler (d'où il roule)<sup>1</sup>; esbouèler, puis ébouler. Cf. ce qui s'est passé pour ou et o devant è tonique, § 42, e: maintien de l'hiatus dans le subst. rouelle, fusion avec -eau dans boyau.

- § 58, III. Sur l'amuissement ou le maintien de l'e labial, particulièrement après consonne initiale et dans plusieurs syllabes consécutives, on trouvera des remarques intéressantes dans un livre récent de Maurice Grammont: Traité pratique de prononciation française.
- § 89. Le changement de l'u consonne (initial et appuyé) en b dans ueruecem, qui nous a donné berbis, brebis, appartient à la phonétique latine; c'est une prononciation dialectale, dont on disaît plaisamment: Felices populi quibus vivere est bibere! Cf. \*curbum, \*corbum, d'où les mots français courbe et corbeau.

Le changement de l'u consonne initial en f, dans uices donnant fois, est peut-être dù à l'action assimilatrice du s sourd final des adjectifs numéraux qui précédaient ce mot, tels que duas, tres, totas, etc. — Le f initial de foris a pu disparaître, comme intervocalique devant labiale (§ 96, a), dans le composé de-foris: dewors, deors, écrit dehors, d'où serait tiré hors.

- § 134. Sans doute en raison du voisinage de la voyelle labiale tonique, -ago a été traité dans sarcofago autrement que dans asparago. On a eu probablement sarcowaw (cf. § 96, n.), contracté en sarcow, sarcou, sarqueu (cf. pauco donnant pow, pou, peu, § 39); sur les autres particularités phonétiques de ce mot, voy. §§ 15, I, exc. de l'a; 23, c; 147, a. Dans les désinences-omago de certains noms de lieux, -ago a aussi produit une diphtongue aw qui s'est effacée comme atone, et la voyelle tonique a été nasalisée par m: Noviomago, Noyon.
- 1. If y a deux verbes rouler: rouler sur roues ou comme une roue, et rouler en rouleau; sur le second, voy. § 112.

## INDEX

#### Les chiffres renvoient aux paragraphes.

a (habet), 17; 20, Rem.; aimer, 48; 189; 209, b; 147, d; 203, a. à, a-, 15, I; 17; 145, a. -aindre, 51; 110, b; -a (-avit), 147, d; 232. 222, a; 241. aine (inguina), 177. abbé, 176, c. ainé, 77. abbesse, 15, II. abeille, 95, n. 2. ains, 36. able, 15, I, Rem.; 108. air, 7, c, 2°. abréger, 92, b. -ais, -ait, 7, a, 1°; 22, absoudre, 114; 203, b; exc.; 58, II; g2, c; 228-229. 221; 234; 248. -aison, 7, b, et N. compl. accointance, 37. Aix, 97, 30, n.; 174, a, n. accomplir, 100. accroc, 165, f. albâtre, 7, a, 3°. allécher, 135. accuse, 100. achète, 28. allègre, 97, 2°. achève, 26; 200, c. aller, 216; 223. -ade, 95, 2°, n. amande, 7, c. -age, 15, I, Rem.; 134. amant, 200, b. åge, 42, b; 134. åme, 120. agneau, 37; 79. ami, 3g. -amment, 180. ai, 92, b; 203, a. amour, 23, a, exc. -ai (-aco), 3g, n. aider, 26; 128; 193; -ance, 37. ancêtre, 176, b. 207; 219. aie, 216; 225-226. ancre, 100. -aie, 22, exc. ange, 110, c. ařeul, ařeux, 2, Rem.; Angers, 39, n. 92, b; 96, c; 159. Anglais, 22, exc. aigle, 97, 3°. angoisse, angoisser, 35; 100. aigre, 97, 2º. Anjou, 39, n.; 134. aigu, 96, d. anneau, 78. aile, 21. aimant, subst., 7, a, 2°; -ant, 254. 42, a. antienne, 118.

15

CLÉDAT. - MANUEL DE PHONÉTIQUE.

août, 42, c; g3. apôtre, 113. appeau, appel, 159. appeler, 7 b; 206, n.; 215, n. appert, 209, a. appuyer, 33; 213. ardoir, ardre, 221, b. argent, 100. arme, 7, a; 177. armure, 7, a, 2°. aronde, 18, exc.; 117. arracher, 135. Arras, 161, b. aspect, 164. asperge, 15, I, exc.; 134. -asse (subj.), 243-246. asseoir, 209, c; 219; -at (louvat), 15, II, n. -ateur, 176, a. au, 53. aube, 82; 100. aumône, 15, I, exc. de l'è. aura, 196, e. aurone, 97, 10, b. autel, 88. autre, autrui, 53; 188. aux, 53. avec, 23, b, exc.; 138. Avenche, 135. aveugle, 109, 20. Avignon, 7, b. avoine, 49 b. avoir, v. a, ai, aura, etc.

ayant, 256. babil, 161, b. bachelier, 30, exc. baigner, 37. bàiller, 42, c. bain, 82. baiser, 35 ; Q2, a. bal, 157, b. baptême, 103. baron, 176, a. basoche, 136, c. bayer, 42, d. beau, **54** ; 156 ; 160. bec, 15, 1. bédane, 129. belle, 15, I. bémol, 160. bénir, 6 bis; 110, a; 249. benoît, 31 bis; 249. berger, 134. bief, 96, b. bienveillant, 23, b, exc.; 256. bœuf, 155. boire, 107; 195, c; 211; 219. botte, 33; 127. bon, 50; 75; 123; 181. bondir, 128. bonne, 49, a. Bougre, 109. bouillir, 84; 196, d; 203, b; 221; 255. Bourg, 161, b. Bourgogne, 101. boyau, 42, e. bras, 7, a; 156, b. brebis, N. compl. 89. bref, brièvement, 21. bu, bus, 240, 251. buvait, buvant, buvons, 18, exc. çà, 104, a; 145, c. cacher, 42, e; 135. cafetier, 15, II, n.

cailler, 3, b; 109.

Cambrai, 31. car, 17, 90. carême, 7, a; 15, II. carrefour, 7, c, 1°; 147, b. cavalcade, 21. 1. ce, neutre, 19, b; 58, I; 145, b. 2. ce (cet), 15, II et III, exc. céans, 145, b. **celle**, 185. celui, 15, II, exc.; 185. cent, 8g. сер, 161, а. cercueil, 15, I, exc. de l'a; 23, c; 147, a; N. compl. 134. cerf, 143; 161, a. certes, 137. cervelet, 15, Il, n. cervelle, 130; 177. ces, 7, a, 4°; 122; 185. cet, cette, 15, II, exc.; ceux. 185. chacun, 90. chaine, 42, c. chair, 15, I. chaire, 28; 42, c. chaise, 88. chalenge, 28. chaleur, 7, d; 28. Châlons, 43. chameau, 28. champ, 143; 169. Champagne, 37. chance, 42, b. chancre, 100. Chandeleur, 7, c; 175, n. chanoine, 28; 136, b. chanter, 75; 89. chanteur, chantre, 176, chape, 100. chapellerie, 15, II, n. chapitre, 113.

charbon, 176. charger, 26; 134. Charles, Charlon, 176, f. charme, 116. charte, 7, c. chartre (career), 110, b. chasteté, 7, c. chataigne, 37. chătie, 134. chef, 143. chemin, 28. chenal, 28. chenu, 28. cheptel, 28; 103. cher, 70. chercher, 8g. chère (nourriture), 15, I, cheval, 28; 155. chevaucher, 21; 136, c. cheveu, 15, II; 54. chèvre, 97, 1°. chevreuil, 84. chez, 7, a, 3°; 145, e. chien, 26; 50. choir, 42, b; 195, a; 209, C. chose, 14; 93, 94. chou, 14, n.; 15g. chrétien, 7, d. chus, chut, 240, a. chute, 252. ciel, 155. cierge, 136, b. cieux, 155. cigue, 96, d. 1, cil, subst., 161, b. 2. cil, pron., 185. cinq, go; 146. cinquante, 7, a; 43; 90. cire, 70. cité, 128. clair, 21. clamer, 209, b. clef, 3g, n.; 121; 148; 156, a; 16q.

clerc, 136, c; 156, a. clergé, 134. clocher, verbe, 135. clos, 14, 10; 140; 250. clou, 39. cœur, 23, b et c. coffre, 118. cognée, 37. coin, 37; 123. coing, 42, e. col, 15, I; 15g. comble, 114. commencer, 203, c. compagne, compagnie, 37. compagnon, 7, b; 176, c. compter, 75. comte, 128; 176, d. conclu, 250. conduire, 13; 110, a; 241; 257, a. conduise, conduisent, 222, b. conduit, part., 33. connaître, 7, c; 33; 205. connus, 240. conseil, 15, I, Rem. conter, 75. contrat, 164. cor, 147, a; 177. corbeille, 15, III. corne, 177. corps, 121; 177. corromps, corrompt, 121. còte, 57. coucher, 4; 6. cou, 159. coude, 6; 128. coudre, verbe, 114. coulis, 7, a, 2°. coup, 7, a; 169. coupable, 15, II. Rem. cour, 15, III; 147, b. courage, 36. -courir, 195, a.

couronne, 19. courtier, 7, a, 2°, n. courtois, 15, III. Coutance, 36. coutume, 116. couvent, 19. couver, 19. couvrir, 27; 212; 252. craie, 22, exc. craindre, 90; 114; 209, créance, 42, b. crier, 3, a. croc, 156, c; 16g. croire, 22; 22, exc.; 107; 211. croisade, croisée, 21; q5, 2°, n. croix, 33, n. crouler, 3, a. cru, de croire, 42, b. crus, crut (de croître, croire), 240. cueillir, 15, III, n.; 23, c; 203, b; 212, n.; 252. cuide, cuider, 33. cuir, 7, c, 2º. cuire, 33; 110, a; 241. cuisson, 104, b, 10. cuivre, 33, exc.; 35. cul, 156, a. cure, 70. dais, 31 bis. dam, dame, 7, c, 1º Rem. II; 47. danger, 43. Danois, 22, exc. de, de-, 18; 58, I. déblayer, 42, d. déchet, 209, c, n. déjà, 28; 76, n. déjeune, 92, a; 208. demeurer, 212. demoiselle, 7, c, Rem. I. déroute, 252 bis.

dernier, 162. des, 54. dès, 104, b, 2°; 145, e. dessous, 15, III. détresse, détroit, 104, b, 1°. détruire, 241; 257, a. dette, 15, II; 128; 248; 252 bis. deuil, 37. deux, 39; 188. devin, 12, exc. devise, 12, exc. devoir, 6; 18; 93; 211; 221, a; 248; 256; voir dois, dû, etc. diacre, 118. dieu, 7, e ; 3g. dimanche, 19, b; 42, a; 136, c. dime, 31; 120. diner, 208. dire, 110, a; voir dise, dit, etc. dise, disent, 222, b. dissous, 248. distraire, 257, a. dit, 126; 238-23g; 24g. dites, 128, n.; 197; 224. dix, 31; 144; 146. doigt, 22. dois, doit, 92, b; 121. domaine, 136, c, n. dompter, 75. don, 50. donc. 153. donjon, 43. donne, 49, a. donner, 47; 196, f; 203, c; 216; 221. dormir, 221. dort, 7, a; 123. dortoir, 7, c, 20. dos, 87. douaire, 7, c, 20. double, 7, c, 10; 97, 10, a.

douleur, 7, d. douloir, verbe, 196, a; 203, b, n. 3; 212; 220. douloureux, 7, d; 23, a. doute, douter, 15, III; 128. douze, 133. dresser, 3, a; 104, b. droit, 3, a; 104, b. du, 54. da, 42, b; 96, a; 249. duire, voy. conduire. dur, 13; 178; 181. durer, 13. dus, dut, 240. e dit muet, 58, et N. compl. é-, 57; 104, b, 2°. -é (part. passé), 21 ; 140 ; 247. eau, 58, II; 97, 3°. -eau, 156, c. échéance, 42, b. éclairer, 3o. école, 23, b, exc. écorcher, 135. écrire, 107; 195, c; 241; 257. écrouelle, 42, e; 96, a. écu, gr. égal, 97, 3°. églantier, 97, 3°. -eindre, 51; 110, b; 222, a; 241. -el, -elle, 15, II. -èlerie, -elet, 15, II, n. élite, 251. elle, elles, 15, II; 82; 185. emblaver, 42, d. emblée (d'), 114. émeraude, 104, c. -emment, 44; 180. empêcher, 6 bis; 136, a. empereur, 6 bis; 176, a. empêtrer, 35.

empire, 7, c, 2º. emplir, 194. empreindre, 114; 209, en, prép., 43, Rem.; 145, f. 2. en, adv., 43, Rem.; 145, f; 166, b. encens, 161, b. enfant, 176, c. enfer, 147, a. enfouir, 195, a. engin, 37; 101. ennemi, 7, c; 46; 120. ennuyer, 33; 46; 213. ensacher, 34. ensevelir, 7, c. -ent (flex. verb.), 75; entier, 97, 2°. envahir, 42, c. enverra, 196, f. envoisier, 35. épancher, 135. épaule, 112. épée, 21; 57. épine, gr. épingle, 114. épître, 113. épouser, époux, 23, a, exc. -er (inf.), 21; 151, n.: 170; 192 et 193. -érent, 21. es (tu), 201. ès (= en les), 54. esclandre, 7, c; 113. esperer, espoir, 211. essai, essaim, 104, b, 2°. -esse (paresse, abbesse), 15, II. essuyer, 222, b. est (il), 201. et, 145, a; 166, d. -et, 15, II. étable, 15, I, Rem.; g1.

étendre, 104, b, 2°. -èterie, 15, II, n. ôtes, 199. éteule, 108. -etier, 15, II, n. Etienne, 93; 118; 176, 1. étrange, 136, b. être, 114. étroit, 31 bis. étude, 136, d. eu, 42, c; 24g; 251. -eur, masc., 176, a. -eur, fém., 23, a. eus, eut, 240. oux, 6; 124; 185. -eux, 23, a; 182. évêque, 131. exclu, 250. exploiter, 128. -ex, 21; 199. face, 7, a. façon, 104, b, 10. faible, 15, II, Rem.; 90. faillir, 195, a; 203, b. faine, 42, c. faire, 110, a; 221; 257, a; voy. fais, faisant, etc. 1. fais (facto), 144; 203, 2. fais (fac), 138. faisais, 30, exc. faisant, 30, exc.; 255. faisceau, 102. fait, 30; 125-126; 161, a. faites, 128, n.; 197; 224. falloir, 195, a; 203, b. faner, 18, exc. fasse, fassiez, 34; 71; 100; 221. faubourg, 162. faucheux, 162. faudra, 196, a. faufiler, 162. femme, 49, b. fendre, 43; 248.

gueule, 23, a.

#### INDEX

fenil, 18, exc. fenouil, 15, I, Rem.; 18, exc.; 46; 15g. feront, 30, exc. ferté, 7, a. fesse, 248. fête, 177. feu, 3g. feuille, 15, I, Rem.; 37. fier, adj., 21. fièvre, 21. fille, 84. fils, 56; 124; 161, a; 165, i, n. fin, 50; 174, a. fis, fit, 38; 238-239. flairer, 90; 97, 2°. flamme, 78. fléau, 42, d. fleur, 20, et 23, a. floc, 15, I. flot, 13, n. flux, 156, a. foie, 136, d. foin, 50, n. fois, 89; N. compl. foison, 33. fol, 159, 160. font, verbe, 3g; 200. forban, 15, III. force, 100. forfait, 15, III. forge, 97, 10, b; 134. fort, 15, I; 141; 166, d; 171; 180. fou, 55; 15g. fou (hêtre), 39. foudre, 110, b. fougère, 134. four, 123; 147, a. fourbu, 15, III. fourmi, 15, III. fourvoyer, 15, III. foyer, 33. Français, 22, exc. France, 100.

:

frèle, 110, a ; 180. frère, 21, frileux, 42, a. frire, 257, a. froid, 22; 127. fruit, 13. fumier, 18, exc. fur, 19, c. fus, fut, 33 bis; 147, d. gagner, 42, c; 37. gain, 37. gaine, 89. galop, 156. gant, 90. garçon, 176, e. garder, 215. gars, 162, a.; 176, e. geindre, 114; 209, c, n. geline, 28. gendre, 89; 114. genièvre, 13. genou, 159. gent, 72. gentil, 166, c. gésir, 28 *bis* ; 194 ; 209, c, n. 3; 221; voy. les suivants. gisant, 28 bis. git, 31. glace, 7, a. glaïeul, 96, c. glande, 7, c. gourde, 128. gouttelette, 15, II, n. gouvernail, 37. gouverner, 7, b. grain, graine, 48; 177. grammaire, 136, d. grand, 141; 148; 180. gras, qo. grêle, 110, a. grenier, 17. grenouille, 17; 88. grever, 18. grief, 21. grive, 41.

h-, 65, n. *1.* haut, 65, n. 1. hélas, 153. hérisson, 7, b. hériter, 7, b. hermine, 37. herse, 132. heur, 42, c. hièble, 15, I, Rem. hiver, 12; 147, a. homme, 49; 116; 176, d. hors, 15, III; 89; N. compl. hôte, 128. hôtel, 21. huile, 33, n.; 37. huis, 33, n. huit, 33, n.; 146. huitre, 33, n.; 100. hurler, 85. -i, part. passé, 12; 140, 247. icelle, 104, a. ici, 104, a; 145, b. -ième, 31. -ier, -ière, 3o et 31, exc.; 58, III, d; 162. -iet, prétérit, 233. -if, 157, b. il, 38; 163; 166, b; 185 illec, 23, b, exc.; 138. image, 119. -ions, 217; 218; 228. -ir, 12; 192. -is, -iss- (inch.), 205; 222, 8; 224. -is, pret., 231-239, et 241, 242. -isse, 243-246. issu, 104, b, 2°; 210. ivoire, 7, c, 2°; 18, exc. ivre, 35. jà, voy. déjà. Jacques, 131; 161, b. jadis, 152.

jaloux, 18, exc.; 89. jambe, 72. janvier, 41. Jaquemon, 131. jatto, 14, n. je, 58, I; 134; 186. Jésus, Jésus-Christ, 161. jeter, 15, II, exc.; 209, c. **jeu,** 39; 72. jeudi, 23, b. jeune, 27. jetiner, 92, c; 208. joie, 14; 177. · joindre, 249, joint, 79. joli, 166, c, n. jongleur, 109, 20. joue, 14. jouer, 42, e; 212; 222, c. joug, 39; 168. jouir, 14; 194. jour, 68; 123; 147, a. jouter, 104, b, 2º. joyau, 42, e. juger, 36; 134. juif, 41. juin, 51. Jumièges, 134. jure, 67, jusque, 103, Rem. la, 17; 58, I, n. 1; 185. là, 145, b. lacs, 144. laisser, 30; 35; 104; 196, f. lampe, 129. lange, 136, b. Langres, 118. langue, 100. larcin, 7, c, 10, Rem. II; 97, 16, c. larme, 97, 20. larron, 176, a. le, 19, b; 58, I; 185. leçon, 15, II, exc.; 104, b, 1º.

léger, 166, c. legs, 29. les, 6; 15, I, exc. de l'a; 15, III, exc.; 145, e; 166, b; 185. leur, 20, Rem. ; 175, n. ; r85. lève, 21. lever, 18; 209, c; 215, n. lèvre, 97, 1°; 177. levrette, 20. licorne, 80. lierre, 185, in fine. liesse, 42, b, n. lieu, 23, b, exc.; 3g. lièvre, 20 ; 107. lime, 46. linceul, 84. linge, 136, b. lion, 42, b, n. lire, 222, n. lis, subst., 161, a. lit. subst.. 31. loin, 101. loisir, 194. Londres, 117. long, 142; 166, c; 182. longue, 101, 182. lors, 7, 3°, n. lorsque, 193, Rem. louche, 102. 1. louer (laudare), 14. 2. louer (locare), 42, e; 95, 3°; 212; 222, c. loup, 3g. louvat, 15, II, n. louve, 23, a, exc. Louvre, 23, a, exc. loyal, 21. loyer, 42, e. lu, 42, b; 251. · lui, pron., 185. luit, luisant, 33. lumière, 116. lundi, 43; 174, a, n. lune, 46.

lunette, lunetier, 15, II, R. lus, 240. ma, 17; 187. mácher, 135. mai, 94. maigre, 97, 2°. maille (macula), 15, I, Rem.; 109. maire,7,c,2°;111; 176,b. maître, 15, II, exc.; 42, c. mal, 21. malade, 128. male, 100. 10. malgré, 82. malveillant, 256. manche, 136, c. manger, 6; 134; 208. manoir, 46. marbre, 114. marc, 156, a. marché, 15, I, exc. de l'è, et N. compl.; 26. marge, 119. marguillier, 7, c, 1°; 3o, exc.; 109, 20. mari, 17. marin, 20. Mathieu, Mathevon, 176, f, maugréer, 82. maussade, 15, I, Rem. mé-, 7, b. me, 18; 58, I. méchant, 42, b; 167. mécréant, 42, b. meilleur, 37; 178. mêler, 57; 109, 1°. mène, 49, b. mener, 211. ménétrier, 7, b. menu, 18; 46. mer, 20, 21. merci, 15, I; 100. mère, 21; 174, a. merveille, 130.

mes, 15, I, exc., III, exc.; 145, e; 187. message, 15, II; 249, n. messieurs, 162. métier, 7, b; 77; 169. mets, 249, n. mettre, 15, II. meuble, 15, I, Rem.; 23, meurs, 203, a. meut, 23, bet c. meute, 128. mi, 210. miel, 21. mien, mienne, 76; 187. mieux, 15, I, Rem.; 181. mire (medico), 136, d. mis, 237-238-23g; 24g. mæuf, g6, b. maceurs, 157, c. moi, 186. moindre, 50, n.; 178. moine, 136, b. moins, 50, n.; 181. mois, 77. moisir, 194. moite, 127. moitié, 7, e; 25; 35; g2, a; 100. mol, 160. mollesse, 15, II. mon, 47; 76; 145, f; 187. monceau, 132. monnaie, 22, exc. monsieur, 19, b; 77; 162, R. mont, 43; 122. montagne, 37; 79. Montmartre, 15, I, exc. de l'e; go. montrer, 77. morceau, 100. mordre, 194; 221, b. morsure, 100. mort, part. passé, 252 bis.

mouche, 102. moudre, 114; 212. moule (modulo), 112. mourir, 6; 212; 221; 252; 255. mousqueterie, 15, II, n. moutier, 7, b. mouvoir, 212; 257, b. moyeu, 33; g2, a; g4. muid, 168. mur, 175. mûr, 42, c. mure, 23, a, exc. -n (liaison de), 166, d. nage, nager, 15, I; 134. naif, 93; 95, 20. naitre, 7, c; 114. nappe, 80. naquit, 242, Rem. natte, 8o. ne, 18. né, 242, Rem., n. nèfle, 80. nenni, 19, b, n. nerf, 161, a. net, 157, d. nette, 127. neuf, 20, et 23, b.; 143; 182. 2. neuf (novem), 143; 146. neveu, 176, c. nez, 140. ni, 145, b. nicher, 135. nid, 140; 168. nier, 31 *bis*; 32; 210; 222, C. niveau, 85. Noël, 42, d. nœud, 140. noir, 97, 2º. noix, 33. nom, 75; 76. nombre, 114. nonante, 7, a.

nonnain, 174, c. nos, 7, c, 1°, n.; 187. notre, nôtre, 15, I, III; 187. nouer, 19; 23, a, exc.; 212. nourrir, 19. nourriture, 97, 10, c. nous, 20, Rem.; 145, c; 166, b; 186. nouveau, 15, II; 96, a. noyau, 42, c. 1. noyer, verbe, 31 bis; 32; 210; 222, C. 2. noyer, subst. 42, c. nuire, 194; 203, c; 221; nuit (de nuire), 33. nuit, subst., 33. nul, 56; 124; 188. objet, 164. octobre, 33. octroyer, 7, c, 1°, Rem. I; 104, b, 1°; 169. od (avec), 42, a. œil, 15, I, Rem.; 23, c; 155. œuf, 23, b et c; 155. œuvre, 20, 'et 23, b et c. offrir, 252. oie, 14. oignon, 37. -oindre, 51; 110, b; 222, a; 241; 249. -oir, 22; 192. oiseau, 14. oiseux, 33. on, 47; 76; 166, b; 176, oncle, 42, c; 109. ongle, 109. onque, 100. -ons, 198. ont, 39; 200. onze, 13; 43; 133. onzième, 31.

1. or. subst., 14. 2. or, conj., 7, a, 3°; 42. c. ordonner, 7, c. ordre, 117. oreille, 14. orge, 68; 100. orgue, 118. orgueil, 23, c. ornement, 7, a. orner, 7, a. ornière, 117. orphelin, 80. orteil, 15, I, exc. de l'a. os, 15, 1; 161. a. -ot (vieillot), 15, II, n. ôtage, 127. ou, 145, a. où, 145, d. ou (en le), 54. ouaille, 42, e; 96, a. oui, 19, b; 42, e, n. 2. ouir, 196, b; 203, a; 221; 225. outil, 156, c; 169. outre, 55. ouvrage, 20. ouvrer, 212. ouvrier, 3o, exc.; 58, III, d. ouvrir, 23, b, exc.; 212; 252. oyant, 255. page, 119. paien, 96, c. paille, 15, I, Rem. Paimbœuf, 96, b. pain, 5o. pair, 21. paire, 21; 30; 177. paissant, paissent, 102. paix, 33, n. palais, 68 bis; 144. pamer, gr. pamoison, 7, b. pampre, 118.

panier, 17. panse, 132. paon, 42, c. papetier, 15, II; n. par, 15, I, exc.; 145, c. paraître, 7, c; 31 bis. pareil, 15, II. paresse, 18, exc.; 97, 20. Paris, 161, b. parler, 208. part, 15, I. partir, 15, I. parvis, 7, a, 2º, n. pasteur, 176, e. pàte, 57. pàtre, 176, e. paupière, 2, Rem.; 97, 10, b. pauvre, 14. pauvreté, 7, b. pavement, 7, c. pavillon, 7, b. payer, 58, II, n.; 93; 95 ; 96, c. pays, 93; 96, c. péché, 15, I, exc. de l'è. pécheur, 176, a. peignant, de peindre, 79; peintre, 176, b. pélerin, 7, b; 88; 97. pelouse, 23, a, exc.; 58, III, a. pencher, 135. pendre, 43. pêne, 115. perche, le Perche, 134. perdre, 15, I, exc.; 107; 248. perdrix, 88. père, 7, c, 1°; 21; 97, péril, 18, exc.; 161, b. persil, 7, c, 1°, Rem. II. perte, 128; 248.

pèse, peser, 22, exc.; 77; 211; 210. peu, 3g. peuple, 108. peuplier, 108. peur, 42, c; 96, a. pied, 20-21; 168; 175. piège, 134. pire, 7, c, 2°; 31; 111; 178. 1. pis, subst., 177. pis, adj. neutre, 181. pivoine, 42, b, n. plaider, 128. plaie, 93; 95. plaignant, 37. plaindre, 79; 110, b; plains, plaint, 37; 123. plaire, 194; 203, c; 221. plaisir, 25; 35. platt, 126; 201. plein, 5o. pleine, 49; b. pleurer, 19, d; 23, a et c; 212; 21g. plier, 31 bis; 32; 210. plomb, 147, c. plonger, 134. ployer, 31 bis; 32; 210. plu, de plaire, 41, c; 96, d; 24g. plus, adv., 152; 166, d. plus, plut, 240. poêle à frire, 42, d. poids, 77. poignard, 37, n. poigne, poignée, poignet, 37, n. poinçon, 104, b, 10. poing, 37; 123. Poitiers, Poitou, 3g, n. poitrail, poitrine, 104, b, 1°. poivre, 22. poix, 33, n.

ponee, 132. pond, 5o. por-, 19, a. porc, 142; 161, a. porche, 135. poterne, 115. pou, 15g. pouce, 132. poudre, 114. pouls, 55. pour, pour-, 19. pourceau, 15, III. pourrir, 194. pousser, 55. poussin, 15, III; 132. pouvoir, 42, e; 212 256; voy. pu, puis.; prairie, 7, a, 2°; 42, a. pré, 20; 122; 140. préau, 42, d. prêcher, 6 bis; 136, a. premier, 12, exc.; 162. prenant, 195, c, n. prendre, 122; 203, c; 221; 223. presque, 103, Rem. prêtre, 176, c. preux, 19, c; 156, b, n. prier, 210; 222, c. prince, 12; 131. prins (pris), 249. print (prit), 235, b. printanier, 44. pris, 38; 235; 238-23g; priser, 210; 219. prix, 31. proche, 15, I. prompt, 105. prou, 19. prouvaire, 176, c. prouver, 23, b, exc.; 204, c; 212; 219. provin, 119. prud'homme, 19, c. psaume, gr.

pu, 42, e. puce, 132. pucelle, 13; 132. puer, 194. puis, puisse, 203, a; 216. puisatior, 7, a, 20, n. puisque, 103, Rem. puissant, 256. puits, 13. pureté, 6. pus (de pattre, pouvoir), quand, 90. quarante, 7, a. quatorze, 133. que, 58, 1; 184, a et b. quel, 21. quelque, 82. quenouille, 19, b; 85. quérir, 195, a; 209, c; 248. quête, 248. queue, 23, c. queux, 97, 3°; 156, b, n. qui, 184, b et c. quint, go. quinze, 43; 133. quis (de quérir), 238-239; 249. quoi, 184, a. rable, fourgon de boulanger, 42, e. racine, 132. rage, 100. raide, 22, exc. raie, poisson, 94. raifort, 42, c. raisin, 75; 93, 94. raison, 93, 94; 174, b. rance, 129. rancon, 42, b; 105. rang, 169. rayon, 96, c. re-, 18. -re, 192.

recevoir, 195, a.

recus, 240. règle, 109, 2° et 3°. Reims, 161, b. reine, 12, exc.; 42, c, n.; g6, c. relief, 21. remède, 136, d. remords, 248. rendre, rente, 248. répondre, réponse, 248. respect, 164. rester, 103, Rem. retors, 248. revanche, 135. Rhône, 116. rien, 76; 166, b. rinceau, 132. rire, 194; 250. rive, 12. roide, 22, exc.; 127. Rolland, 112. rompre, 75; 107. ronce, 75; 132. rose, 23, b, exc. rossignol, 23, b, exc.; 85. rouge, 7, c, 10. rouler, 112. route, 252 bis. rouvre, 23, a, exc.; 107. roux, rousse, 182. royal, 21. -s du pluriel, 156, d; 170, 177. -s adverbial, 137. sa, 17, 187. sac, 15, I; 104, a; 125; 142. sachant, 255. sache, 15, I; 92, b; 100; 203, c; 221, b; 225-226. sachez, 36. sage, 134. saigner, 37. saillir, 203, b; 221.

saint, 79. sais, sait, 92, b; 203, a. saler, 20. sang, 142; 169; 175. sangle, 80. sanglier, 3o, exc. Saone, 42, c. saoul, 42, c; 156, a. sauf, 157, b. saura, 196, e. sauvage, 15, II, exc., et N. compl. savant, 167; 255. savoir, 93; 95; 195, a; 20g, a. savon, 96, a. sceau, 42, b; 96, c. scier, 31, m. se, 18; 58, I; 186. séance, séant, 42, b. seau, 42, b, n. sec, sèche, 15, II; 142; 182. sèche (sepia), 15, II. second, 96, d. secouer, secourir, 15, III, exc.; 195, b; 212, n. secousse, 15, III, exc. seigle, 109, 2°. seigneur, 79; 176, b. seille, 112. sein, 50. seing, 37; 51. seize, 133. séjourne, 15, III, exc. sel, 20. selon, 145, f; 166, d. semaine, 15, I, exc. de l'è. semer, 116. semondre, 15, III, exc. seneçon, 7, b. sens, 161, a. Sens, 161, b. sentir, 203, c; 221. seoir, 42, b; 203, a; 20g, c.

sept, 15, I; 103; 146. septante, 7, a. serge, 134. sergent, 221, b, n.; 255. serment, 7, a, 3°; 97, 2°. servir, 221, b; 255. ses, voy. mes. seuil, 84. Sévigné, 7, b. sevrer, 7, c. seyant, 42, b. si (lat. sic), 145, b. si, condit., 12, exc.; 58, I. n. z. siècle, 109, 2º et 3º. sied, 122. siège, 15, I, Rem.; 134. sien, 76; 187. sieur, 77; 176, b. singe, 68. sire, 7, c, 2°; 77; 176, b. sis (de seoir), 238-239; 249. six, 31; 146. sœur, 174, b. soif, 96, b. soir, 20 et 22. sois, soit, 58, II; 151, n.; 215; 225-226. soixante, 7, a; 31 bis. soleil, 15, I, Rem.; 19, a. solennel, 44. 1. somme (somno), 7, c, 1°; 49, a; 78. 2. somme (sagma), 47, n.; 104, c. sommes (être), 198. son, adj. poss., 47; 76; 145, f; 187. songe, 79. sonner, 47. sou, 147, c; 159; 160. soudain, 128. soudre (solvere), voy. absoudre. souffrir, 212; 252.

soufre, 107. soul, voy. saoul. soulas, 10. soulier. 30, exc. souloir, 196, a; 203, b, n. 3; 212. souple, 133 bis. sourcil, 7, c, 10, Rem. II : 107. sourdre, 110, b; 222, a. sous, 145, e. souvenir, 4; 15, III; 100. souvent, 19. souverain, 7, c. soyons, 18, exc. su, 96; 251. suaire, 7, c, 20. suer, 93; 95, 2º. suif, 41. suis, 40. suivre, 40. sujet, 164; 169. sur, 7, c, 10, Rem. II; 1Q. C; 107. sůr, 42, b; 93; 95, 3°. sus, adv., 87; 152. sus, sut, 240, a. suspect, 164. ta, 17; 187. table, 108. taire, 194; 203, c; 221. tait, 201. taon, 42, c. te, 18; 20; 58, I. -té, 6; 21; 140. tel, 21; 178; 181. témoigner, 37. témoin, 37. tempe, 177. tempérer, 6 bis. temps, 121; 177. tendre, 248. tènement, 18, exc. tenir, 194; 203, c; 209, c; 24g. tente, 128; 248.

terme, 116. terre, 7, a; 87; 174, a. tes, voy. mes. tête, têtu, 57. tiède, 15, I, Rem. tien, 76; 187. tiendra, 196, a. tiennent, 48. tient, 50. tiers, 15, I, exc. de l'è. timbre, 118. tinrent, tint, 231; 235, b; 237; 238, n. tisane, gr. tisser, 195, b. toi, 20; 186. toise, 248. toit, toiture, 31 bis. tôle, 39; 108. ton, adj. poss., 47; 76; 145, f; 187. tonneau, tonnelle, 177. tonnerre, 22, exc. torcher, 135. tordre, 110, b; 223; 248. tors, tort, 248. 1. tour (turre), 7, a; 147, b. 2. tour, 147, a. tourne, tourner, 15, III. tous, 157, c; 165, i, n. tousser, 193. tout, toute, 15, III; 38; 100; 166, b. tracer, 34. trahir, 42, c; 195, a. traiter, 35; 104. traitre, 42; 176, b. travail, 18, exc., et N. compl. treize, 133. tremper, 6 bis; 88. trente, 3, c. très, 21, n. trésor, 88. trois, 188.

troubadour, 176, a, n. trouver, 165; 204, c; 212. trouvère, 176, a. tu, 186. tu, de taire, 249. tuile, 40; 109, 3°. tuit, 38. tus, tut, 240. -u, 13; 140; 248. -ume, 116. un, 13;50. -us, 240 et 242. -usse, 243-246. va, 17; 20, Rem. vache, 100; 104, a. vaillant, 256. vaincre, 110, b. vair, 7, c, 2º. vais, 14; 204, c; 221. vaisseau, vaisselle, 102; valoir, 17; 203, b; 221; 256. vaudra, 196, a. veau, 42, b. vécu, 242, Rem., n. veiller, 109. veine, 49, b. vendre, 43. venger, 134; 193. venir, 18; 46; 203, c; 249. vent, 43. ver, 123 ; 147, a. verger, 30, exc. vergogne, 37; 68, n; 134, n. verra, 196, b. verre, 22, exc.; 97, 10, c. verrou, 159. vers, prép., 145, e; 171. vert, 2; 15, II. vertu, 15, II. větir, 57. veuf, veuve, 15, II, exc.

veut, 23, b, exc. viande, 92, c. vide, 33, 1º. vider, 128. vieil, 15, I, Rem.; 37; 112; 156, b, n.; 159. vieillot, 15, II, n. viendra, 196, a. viens, vient, 123; 151. vierge, 119. vieux, voy. vieil. ville, 12. vin, 12. vingt, 3, c; 38; 165, b. vinrent, vins, 38; 2**35, b;** 237; 238, n.; 241. vis, de voir, 42, b; 238-239. vit, 238. Vitry, 31. vivre, 107; 242, Rem. vœu, 23, a et c. voile, 177. voir, 42, b; 219, n. 1. vois, 122. voit, 22; 122. voix, 33; 94, n; 144. vole, 23, b, exc. volonté, 7, b. volontiers, 137. vont, 200. vos, 7, c, 10, n.; 187. votre, vôtre, 187. vouer, 42, e; 212. vouloir, 19; 203, **b; 212;** 225-226; 237; 256. voulus, 240. vous, 20, Rem.; 145, e; 166, b; 186. vrai, 3, a; 18, exc.; 39, n. vu, 42, b; 251. -x (== -s), 31, n.; 33, n.; 182, n. y, 145, a, n; 145, d. -у, 31. yeux, 23, b, exc.; 124.

## TABLE DES MATIÈRES

## PHONÉTIQUE

|                                                  | P    | ıragrapl   | bes.      |
|--------------------------------------------------|------|------------|-----------|
| L'ACCENT, LES VOYELLES ATQNES                    |      |            | I         |
| Loi de la chute des voyelles atones              |      | •          | 6         |
| VOYELLES TONIQUES ET SEMI-TONIQUES.              |      |            |           |
| Système vocalique du latin populaire et du franç | ais. | . •        | 8         |
| L'i et l'u du latin populaire                    |      |            | 12        |
| LA DIPHTONGUE AU                                 |      |            | 14        |
| Voyelles a, e, o.                                |      |            |           |
| Les voyelles a, e, o, entravées                  |      |            | 15        |
| Les voyelles a, e, o, semi-toniques libres       |      |            | 16        |
| Les voyelles a, e, o, toniques libres            |      |            | 20        |
| ACTIONS DIVERSES SUR L'ÉVOLUTION                 | DE   | S          |           |
| VOYELLES.                                        |      |            |           |
| Action des consonnes palatales.                  |      |            |           |
| Action sur la voyelle qui suit                   |      |            | 25        |
| Action sur la voyelle qui précède                |      | •          | 29        |
| Conditions de l'action des palatales             |      |            | 34        |
| Action de l'i long final                         |      |            | <b>38</b> |
| Effets de l'hiatus et de la vocalisation des     | GOI  | <b>r</b> - |           |
| SONNES LABIALES.                                 |      |            |           |
| 1º Sur la voyelle tonique                        |      |            | 39        |
| 2º Sur la voyelle semi-tonique                   | -    | •          | 42        |
| Action des consonnes nasales.                    |      |            |           |
| Sur la voyelle entravée                          |      |            | 43        |

| Sur la voyelle libre                                               |     | 45   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Action du n mouillé                                                | •   | 51   |
| ACTION DE l'APPUYANT                                               |     | 5    |
| ACTION DE S APPUYANT                                               |     | 5    |
| Effacement de l'e labial dans la langue moder                      | NE. | 58   |
| CONSONNES, GÉNÉRALITÉS.                                            |     |      |
| Classement des consonnes d'après leur situation                    |     | 50   |
| Qualités diverses des consonnes                                    |     | 6    |
| Tableau des sons du latin populaire ou préroman.                   |     | 65   |
| REMARQUES SUR LES CONSONNES QUI N'APPARTIENNI                      |     |      |
| PAS AU LATIN CLASSIQUE, ET LOI GÉNÉRALE I                          |     |      |
| CONSONNES                                                          |     | 66   |
| CONSONNES QUI SE MAINTIENNENT PARTO                                | ПT  |      |
| EN PRINCIPE.                                                       | •   |      |
| Les nasales                                                        |     | 74   |
| La Liquide l                                                       | •   | 81   |
| La Liquide r                                                       | •   | 86   |
|                                                                    | •   |      |
| CONSONNES INITIALES                                                | •   | 89   |
| CONSONNES INTERVOCALIQUES                                          | •   | 92   |
| Consonnes isolées                                                  | •   | 93   |
| GROUPES CONJOINTS INTERVOCALIQUES                                  |     | 97   |
| APPUYANTES ET APPUYÉES                                             |     | 98   |
| CONSONNES MÉDIALES DE GROUPES                                      |     | 102  |
|                                                                    | •   |      |
| GROUPES DE CONSONNES ROMANS                                        | -   | 106  |
| Formation de groupes de consonnes conjointes.                      |     | 107  |
| Autres groupes terminés par une liquide; consor<br>de transition   |     | III  |
| Groupes terminés par une nasale                                    | •   | 116  |
| Groupes terminés par une dentale flexionnelle, fin                 |     | 110  |
| du mot                                                             |     | 121  |
| Groupes terminés par une dentale non finale                        |     | 127  |
| Groupes terminés par une labiale                                   |     | 130  |
| Groupes consonne + ice                                             |     | 132  |
| Groupes consonne $+\begin{cases} ica, ico \\ iga, igo \end{cases}$ |     | 134  |
| Groupes Consonne T ) iga, igo (                                    | •   | 134  |
| CONSONNES FINALES.                                                 |     |      |
|                                                                    |     | - 2- |

| TABLE DES MATIÈRES                                                             | 281        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Effets de la liaison des mots. Diverses prononciations possibles d'un même mot | 145        |  |
| LES CONSONNES FINALES DANS LA LANGUE                                           | -40        |  |
| MODERNE                                                                        | 148        |  |
| Verbes et mots invariables                                                     | 151        |  |
| SUBSTANTIFS, ADJECTIFS BT PRONOMS                                              | 154        |  |
| Cas particuliers                                                               | 162        |  |
| Cas particuliers                                                               | 165        |  |
| CONSÉQUENCES MORPHOLOGIQUES                                                    |            |  |
| DES LOIS PHONÉTIQUES                                                           |            |  |
| LES NOMS                                                                       | 173        |  |
| LES ADJECTIFS                                                                  | 178        |  |
| LES PRONOMS                                                                    | 183        |  |
| LES VERBES.                                                                    | 100        |  |
| Les déponents, la voie passive                                                 | 189        |  |
| veaux, les temps disparus                                                      | 190        |  |
| Infinitif                                                                      | 192        |  |
| FUTUR ET CONDITIONNEL                                                          | 196        |  |
| LE PRÉSENT DE L'INDICATIF                                                      | 197        |  |
| Unification du pluriel                                                         | 198        |  |
| Singulier, réduction des secondes et troisièmes per-<br>sonnes à deux types    | 301        |  |
| La première personne du singulier                                              | 202        |  |
| Les désinences inchoatives                                                     | 205        |  |
| Les radicaux allernés                                                          | 206        |  |
| Radical latin avec la seconde syllabe longue                                   | 207        |  |
| Radical latin avec a libre (et è libre)                                        | 209        |  |
| Radical latin avec è (è) suivi de palatale                                     | 210        |  |
| Radical latin avec $\dot{e}$ libre $(\bar{e}, \dot{i})$                        | 211        |  |
| Radical latin avec $\delta$ ( $\delta$ ) suivi de palatale                     | 212        |  |
| LE PRÉSENT DU SUBJONCTIF                                                       | 213        |  |
| Les flexions du singulier.                                                     | 214<br>215 |  |
| Les flexions du singuner                                                       | - 410      |  |

| 282           | TABLE       | D    | ۲  | MA | TI  | ÈRE | 8 |     |  |             |
|---------------|-------------|------|----|----|-----|-----|---|-----|--|-------------|
| Les variation | ns du radio | æl.  | •  |    |     |     |   |     |  | 219         |
| L'impératif   |             |      |    |    |     |     |   |     |  | 224         |
| L'IMPARFAIT D | E L'INDICA  | TIF  | ٠. |    |     |     |   |     |  | 228         |
| Le prétérit.  |             |      |    |    |     |     |   |     |  | <b>2</b> 31 |
| L'IMPARFAIT D | U BUBJON    | TIF  | ٠. |    |     |     |   |     |  | 243         |
| LE PARTICIPE  | PASSÉ       |      |    |    |     |     |   |     |  | 247         |
| LE PARTICIPE  | PRÉSENT I   | ET I | LE | GŔ | RON | DIF |   | • . |  | 253         |

JUN 1 8 1919

